

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

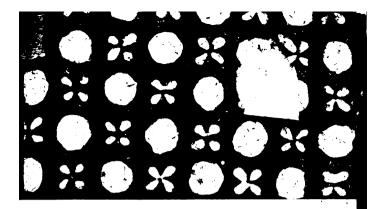

GENERAL LIBRARY

 $\mathbf{OF}$ 

UNIVERSITY OF MICHIGAN

PRESENTED BY

The Daughters of H. S. Fruze



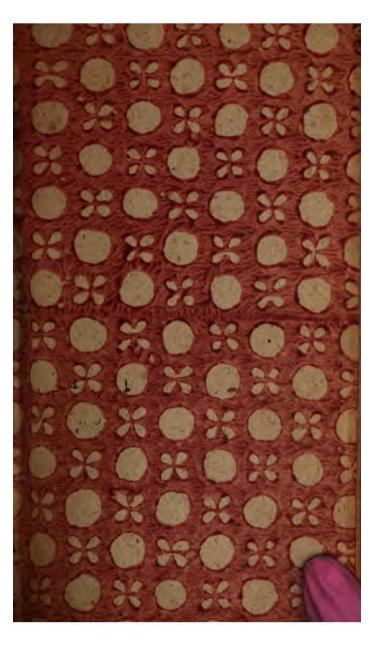

1=youL

i

1

a Februse

706 M46

H. J. Frege

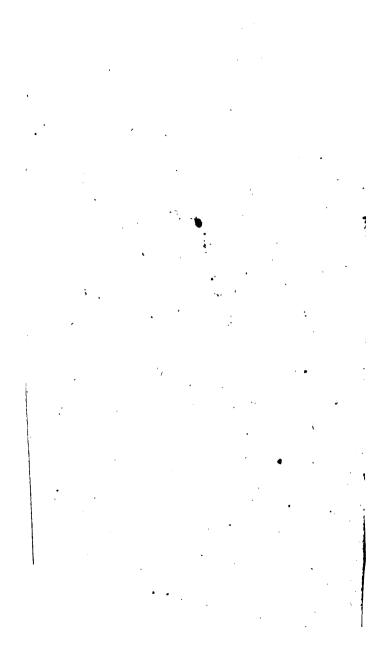

----

,

ovičenica i se provincija i s

•

.



Gustave-Adolphe Roi de Suede

Int. non Styck percent

J. Kalbana finde

# HISTOIRE

DE 93572

## GUSTAVE-ADOLPHE ROIDE SUEDE.

& fur un grand nombre de Manuscrits, & principalement sur ceux de

MR. ARKENHOLTZ,

PAR M. D. M\*\*\* PROFESSEUR ETC.
Quo justior alter,
Nec pietate fuit, nec vello major & armis.
VIRG. En. Lib. I. v. 548. 549.

TOME PREMIER.



A AMSTERDAM,

(Z. CHATELAIN ET FILS.

Chez ARKSTÉE ET MERKUS.

MARCMICHELRF

MDCCLXIV.

# A SA MAJESTÉ

L E

## ROI DE SUEDE.

SIRE,

J'ose dédier à VOTRE MAJETE l'Histoire d'un des plus grands Rois du Monde, & du plus glorieux de Vos Ancêtres.

Le

## EPITRE

Le nom de GUSTAVE-ADOLPHE doit vous faire agréer, SIRE, un hommage que j'ai cru n'être dû qu'au. Prince, qui occupe si dignement le Trône de ce Héros, à l'héritier de ses vertus, ainsi que de sa Couronne.

Si la Nation Suédoise s'est immortalisée par des victobes sous GUSTAVE - ADOLPHE LE GRAND, Elle s'illustre sous VOTRE MAJESTE par des triompes plus utiles dans la route des Beaux-Arts. Si le Régne de ce Héros sur l'école de Mars, cesui de VOTRE MA-JESTE est le Temple de Minerve. Les Suédois susceptibles de toute noble émulation, apprès

## DEDICATORE.

près avoir été longtems le terreur de l'Europe, sont aujourd'hui les émules, & souventmême les précepteurs des peuples les plus distingués dans la carrière du génie.

C'est, SIRE, à Votre goût pour les arts, & à Vos encouragemens que vos Sujets doivent les découvertes, dont ils ont enrichi leur Patrie & les autres Nations. Leurs talens, leur industrie sont le fruit de la paix, dont ils jouissent sous votre heureux Gouvernement.

Veuille le Ciel leur conserver longtems un Rol Père de la Patrie, qui ne s'occupe que de leur bonheun, andu soin de leur ouvrir les sources de l'abondan-

7.01

## EPITRE DEDICATOIRE.

ce. C'est le seul moyen de lesconsoler de la perte d'un Héros, qui leur sut trop tôt ravi.

J'ai l'honneur d'être avec un très profond respect

SIRE,

## DE VOTRE MAJESTE

A Brunswick se 15 Janvier 1764. Le très bumble & très
obeissant Serviteur.

M. D. M. \*\*\*.

PRE-



## PREFACE.

SI l'Histoire des Héros de l'Antiquité nous intéresse encore aujourd'hui par la grandeur des entreprises, la varieté des faits, la diversité des caractères, & les révolutions qu'elle présente, quoique la plûpart de leurs actions soient mélées d'injustice, & d'extravagance, combien plus doit intéresser l'Histoire d'un Héros de nos jours, dont toutes les démarches sont pesées au poids de la justice, & réglées sur les Loix de l'équité, dont le caractère est un heureux assortiment de sagesse, de pieté, de hardiesse, de grandeur d'âme, & du courage le plus intrepide?

Si les actions d'Alexandre, & de Céfar jettent l'étonnement dans l'âme par la grandeur & la rapidité des succès, si elles amusent l'esprit, si elles l'instruisent même, rarement intéressent elles le cœur. L'honnête-homme ne voit dans ces tableaux que des Criminels célèbres, d'heureux coupables, des ennemis du repos public, des Tyrans insatiables, en un mot,

Tome I.

#### n PREFACE.

d'illustres scélérats; & ce qu'au fond on admire en eux n'est guère que les faveurs prodiguées d'une fortune aveugle, soutenues de beaucoup d'audace de leur part, des plus brillantes qualités de l'esprit, sans

presqu'aucune vertu civile.

Il n'en est pas ainsi de Gustave - Adol-phe le Grand. Il réunit tout ce que l'esprit, l'âme & le cœur ont de plus estimable. C'est un Héros; mais un Héros Chrétien, éclaire & pénétré des lumières de PEvangile. S'il prend les armes, ce n'est jamais par le motif d'une ambition inquiete, & avide du bien d'autrui. Tantôt c'est pour soutenir ses droits au Trône, où sa Naissance, les vœux & les suffrages de toute la Nation l'avoient élevé: tantos pour la défense de ses Peuples; tantôt pour affürer leur Liberte; tantôt pour le soutien de sa Réligion; tantôt pour détruire la tyrannie, & briser le joug qu'un injuste. oppresseur impose à toute l'Allemagne, & prépare à toute l'Europe. S'il a recours à la force, c'est toûjours après avoir tenté les voyes amiables, & lorsqu'il n'a plus rien à esperer des Loix de l'équité, & que sa modération ne fait qu'ac-crostre l'injustice, & le mépris de ses ennemis. Il semble détester un art funeste pour lequel il a des talens supérieurs. Il

#### PREFACE.

gémit des maux inséparables de la guerre; il la regarde comme un séau, & ne
s'y résout qu'après avoir épuisé tout autre moyen d'obtenir satisfaction des torts
qu'on lui a faits. Au milieu des desordres,
& de la licence des camps, quelle pureté
de mœurs, quelles pratiques d'une pieté
sincère, quel respect pour la Réligion, quel
attachement à ses sublimes vérités, quelle
attention à reprimer le libertinage, & la
licence du Soldat, quelle bonté envers les
vaincus!

Jamais Roi a-t-il mieux rempli l'idée du parfait Héros? Quel modèle pour ceux que la Providence à fait naître sur le Trône! Qu'ils lisent, qu'ils méditent l'Histoire de Gustave-Adolphe: Elle les instruira, non par des définitions de la vertu, mais par des exemples. Ce n'est pas un traité méthodique, composé d'argumens subtils, de raisonnemens abstraits, de sentences saillantes & ingénieuses, c'est un modèle continuel plus instructif que tous les traités de morale. Où trouveroient-ils ailleurs plus de probité, plus de bonne foi, plus d'affection pour les sujets, plus de respect pour les Loix de l'Etat, plus d'égard pour les privilèges du Peuple, & la forme du Gouvernement établi, plus d'application aux affaires, plus de soin pour

#### PREFACE

le bien public, un intérêt plus vif pour la gloire & le bonbeur de la Nation, plus d'indifférence pour la pompe & la magnificence, plus de mépris pour les aises 🚱 les commodités de la vie, plus de vigilance, plus d'intrépidité, plus de promtitude à concevoir, plus de prudence à exécuter, plus de constance, de courage, & de patience à surmenter les obstacles, plus de résolution à sacrifier ses commodités, ses plaisirs, son sang, & sa vie à l'intérêt public, plus d'attention à ménager ses amis, plus de vigueur à pousser ses ennemis, plus de fermeté à soutenir les prérogatives de sa dignité: en un mot, toutes les parties qui composent la vraie, & folide grandeur.

Quel tableau plus intéressant que l'Histoire d'un Prince si magnanime? Mais quel champ pour un Ecrivain qui auroit reçu de la Nature ce goût de dessein propre à rendre avec force de si grands objets, & ce ton de couleur qui caractérise

le Grand & l'Héroique! .

Sur la foi du succès de quelques ouvra-, ges en ce genre, j'ai osé entreprendre l'Histoire de ce Monarque incomparable. Je n'ai pu résister à la vive impression que sa gloire a toûjours faite sur mon esprit, depuis que j'ai commencé à m'instruire des

### PREFACE.

actions des grands Hommes; &, si la plus vive admiration pouvoit tenir lieu de talent, je serois assuré d'avoir parfaitement

reussi.

Persuadé que l'Histoire doit parler au cœur aussi bien qu'à l'esprit, j'ai taché de mêler continuellement l'estimable avec l'admirable; & de présenter Gustave-Adolphe autant par le côté où il peut servir de modéle à tous les bommes, que par celui où il est inimitable pour le commun des. Rois. Dans les scènes les plus brillantes de sa vie, on le verra toûjours accompagné des attributs modestes de ses vertus Morales & Chrétiennes. C'est-là à mon avis se qui le distingue de la foule des Hé-ros anciens & modernes. On trouveroit peut-être dans l'Histoire le parallèle de ses victoires, de ses conquêtes, de ses talens Militaires & Politiques; mais difficilement y trouveroit - on l'équivalent de ses vertus. Il eût été au-dessus de l'humanite, si, n'ayant point de vice, il n'eût point eu de défaut; mais il en avoit sans doute, & l'Histoire ne doit point les dissimuler. Il tenoit de ses ancêtres cette humeur impatiente & facile à s'enflammer, dont à la vérité il revenoit sur le champ; mais qui n'en est pas moins un defaut, & un très grand défaut dans un Roi. Le

#### VI PREFACE.

tems & les semences de vertu, qui germoient dans son âme, dininuèrent peu-àpeu la fougue de son tempérament, & ce défaut béréditaire devint pour lui un genre de tricmphe plus admirable peut-être que les victoires, qu'il remporta sur tant de Nations différentes; en cela plus estimable que son Aieul & son Père, qui ne firent pas toûjours tout ce qu'ils auroient du, pour reprimer les mouvemens impétueux de leur colère, & ces emportemens qui dégradent l'homme, & font bien pis aux Rois.

Un autre défaut que le Héros Suédois ne put jamais si bien vaincre, malgré les remontrances réttérées de ses plus fidéles serviteurs, ce fut cette intrépidité étonnante, qui le faisoit payer de sa personne comme le plus simple Soldat, & agir également de la main & de la tête, sans considérer que c'est peut-être un aussi grand défaut dans un Roi de mépriser le péril, que de le craindre.

Un peu plus d'attention à se conserver sût abrégé le cours de cette cruelle guerte, épargné beaucoup de sang & de calamités, beaucoup de regrets à l'Europe entière, & des torrens de larmes à toute la Suéde. Mais le peu de violence qu'il se sit à cet égard prit sa source dans ses vertus memes. Il poussa la monestre susqua a se croire moins nécessaire qu'on ne vouloit le lui persuader. L'humilité chrétienne, ce don salutaire de la Grace, la source & la base de toutes les vertus lui cachoit toute l'étendue de son mérite, & lui persuadoit que Dieu susciteroit toûsjours quelqu'un, qui vaudroit mieux que lui pour la désense de la Réligion, & la délivrance de l'Europe, & s'acquitteroit avec plus de succès de cette sublime tâche.

Le seul nom de Gustave-Adolphe suffit, pour réveiller la curiosité de quiconque a du goût pour la lecture. Es présère la vérité au mensonge Es l'Histoire aux Romans. Sans parler ici de la Nation Suédoise, que la Gloire de ce Héros a illustrée pour bien des siécles, l'Allemagne Es la France sont particulièrement intéressées à l'Histoire de ce Grand Roi, dont les vittoires ont commencé à établir la sûreté de l'une. Es la liberté de l'autre.

Avant que Gustave passat la Baltique pour venir attaquer l'Empereur, la France, bornée de tous côtés par les Etats de la Maison d'Autrishe, étoit où continuellement insultée par cette Puissance, ou réduite à ne se mouvoir que par ses impulsions, & celles de la Cour de Rome, tantôt vendue à cette Maison, tantôt redous

#### vin PREFACE.

tant également son ambition & sa puissance, tantôt cédant à la crainte de son

ressentiment.

D'un autre côté, les Etats d'Allemagne se consumoient en plaintes, en expositions de griefs, en Déductions de Droits & de Prérogatives que les Empereurs leur contestoient en tout, ou en partie, & dont il emportoient de tems en tems quelque piéce. Les Etats voyoient bien que ces Chefs de l'Empire en vouloient devenir les Multres, qu'ils visoient à en subjuguer les Membres; que tous les efforts de leur politique ne tendoient qu'à cet objet, & n'avoient pour but que de les réduire à l'état de sujets, ou tout au plus de subdelégués. Ils le voyoient, & n'osoient presque s'y opposer. Ils craignoient l'exemple de tans de malheureux Princes, jugés sans être ouis, proscrits sans être jugés, & poursuivis sans miséricorde, comme le plus vil esclave pourroit l'être du mastre le plus fier & le plus despotique.

L'interim, la convention de Passau, le Recès même de la Diéte d'Augsbourg en 1555. ne fûrent peut-être que l'effet d'une politique raffinée, pour couper en deux le Corps Germanique de façon à ne pouvoir jamais se réunir contre le Chef. Il est du moins certain que les Empereurs

#### PREFE

fûrent toûjours attentifs à saisir les occafions de mettre les deux partis aux prises, pour les affoiblir, & les détruire l'un par l'autre.

L'approche du danger les fit penser quelques ois à se réunir; mais la Réligion les tint divisés, & une moitié se trouva toûjours ennemie de l'autre. Les Catholiques ne prévirent point les conséquences de la ruine des Protestans, & les Empereurs sûrent leur persuader, qu'il ne s'agissoit que d'empêcher ceux-ci de devenir les oppresseurs des Catholiques: & sous ce prétexte, ils en tirèrent des secours très considérables qu'ils leur auroient refusés, s'ils avoient senti que procurer la ruine des Protestans c'étoit travailler à leur propre perte.

Les Protestans, étant les premiers attaqués, fûrent aussi les premiers à se défendre: mais tous leurs efforts n'aboutsrent guère qu'à des assemblées, à des engagemens mutuels pour leur commune défense, Jans pouvoir rien exécuter de considérable, faute d'union & de concert. Chaeun vouloit commander: ils se regardoient entr'eux comme égaux: il leur faloit un Ches, dont la puissance & le mérite réunit tous les sufrages, & éclipsat tous ces. Prétendans. En attendant l'Empereur profitoit de leurs divisions, les desarmoit les uns après les autres, les accabloit de quartiers d'hiver & de contributions, les ruinoit, les appauvrissoit, & les mettoit sous le joug, lorsque Gustave - Adolphe parut. Sa reputation de valeur & de sagesse firent bien plus d'impression que ses forces, qui paroissient bien peu de chose pour une si grande entreprise. Aussität l'Empereur commence à changer de ton avec les Prozestans; les opprimés levent la tête, la France ne craint plus de rentrer en lice sontre son ancienne rivale, dont la fortune avoit prévalu. Le Héros s'avance, la liberté renaît. Il chasse les oppresseurs, délivre les opprimés; ses victoires ébranlent le Colosse de la Puissance Autrichien. ne, & les Eleves qu'il laisse après lui achèvent de le renverser.

Cette révolution fixa l'état des Princes: L'Allemagne, rétablit la liberté dans l'Empire, & procura à la France une barrièze, qui, suivant toute apparence, met pour longtems ses frontières à couvert de

soutes les inendations du Nord.

L'Art Militaire, la Politique; en un mot, tout le Système de l'Europe changea, & tout cola fut le fruit de deux ou trois campagnes.

C'est ce que j'ai tâché de dévelopes dans

cet Ouvrage, que j'ai travaillé avec une attention particulière, & comme un homme qui a quelque réputation à soutenir.

Un de mes grands étonnemens, c'est qu'une Nation, qui parost avoir remporté la palme dans le genre Historique, qui a écrit avec tant de succès sa propre Histoire, & celle de presque tous les Peuples du Monde, ait laisse jusqu'ici un si beau champ en friche; car je ne crois pas que personne voulût me citer le Sr. de Prade, comme un Ecrivain digne de quelque attention. Son ouvrage de la Vie de Gustave-Adolphe n'est qu'une brochûre peu digne de ce grand nom: ce n'est qu'une esquisse & proprement un Indice des actions Militaires de ce Héros. Le discours Historique du fameux Bayle sur le même sujet, quoique préférable à cette brochûre, n'est guère plus propre à contenter la curiosité du public. Ce n'est au fond, qu'un éloge Historique semé de salides réflexions, 🤡 de maximes dignes d'un Philosophe tel qu'étoit l'Auteur. D'ailleurs il ne va guère que jusqu'au milieu de la glorieuse carrière de

Gustave-Adolphe.

Les Suedois ont traité avec plus d'étendue un sujet qui les touchoit de plus
près. Widekindi, Fornelius, Ludenius,
Boscler, Arrenius-Oernhielm, Jacob-

#### m PREFACE.

Rudebeck, ont écrit l'Histoire de Gusta-.ve-Adolphe; mais leurs ouvrages ne sont guère connus qu'en Suede. Celui du premier, qui est peut - être le plus exact & le plus curieux, ne va que jusqu'au Couronnement de ce Monarque. L'impression en fut arrêtée à cette époque par la cabale de quelques envieux de l'Auteur. Le reste de son travail ne se trouve qu'en Manuscrit dans les Archives de Suéde. Chemnitz, Puffendorff, Loccenius, Lotichius, & beaucoup d'autres, qui ont écrit de la guerre tricennale, l'ont fait en Latin ou en Allemand, & leurs ouvrages fournissent bien quelques matériaux; mais non pas tous ceux qui sont nécessaires pour une Histoire complette de Gustave - Adolphe.

fe sentois que, pour remplir dignement cet objet, il me faloit une connoissance plus que médiocre des Loix du Royaume de Suéde, & de la Langue qu'on y parle. Or je n'étois à portée, ni de l'un, ni de l'autre; & il falut bien rénoncer à ca

projet.

J'en étois - là lorsque j'eus occasion de connostre en Saxe un Ecclésiastique Anglois, homme de mérite & de savoir. A son attention à rassembler tous les monumens Historiques, où il pouvoit être fait

### P. R. E. F. A. C. E. xiii

mention de la guerre de trente ans, & de Gustave-Adolphe, il me fut aisé de juger, quelque mistère qu'il en sit, qu'il avoit desfein d'écrire l'Histoire de ce Prince ou de cette guerre. Je l'accompagnai dans la tournée qu'il sit dans les campagnes de Lutzen, & quoiqu'il en parle, comme s'il n'y avoit jamais été, je suis bien assuré qu'il

y fut.

Ses projets renouvellèrent les miens. Je m'appliquai plus que jamais à l'étude des Loix & des Constitutions d'Allemagne, & j'en donnai quelque tems après un traité (1), qui n'est qu'un essai, qui pourra être perfectionné dans la suite. La dissiculté de m'instruire, aussi bien de celles de Suéde & de la Langue Suédoise, me parut insurmontable, à moins d'aller faire un Voyage dans le Pays. J'y étois encouragé par un savant Professeur (2) de l'Université d'Upsal, & presque déterminé, quand la guerre, qui commença à éclater en Allemagne, & d'autres circonstances rompirent ce dessein.

Je commençois déja à défesperer de pouvoir jamais exécuter celui d'écrire l'Hi-

<sup>. (1)</sup> Sous le têtre de Droit Public Germanique.

<sup>(2)</sup> M. Appelblat alors Gouverneur du jeune Comte de Gyllenborg.

#### TIV PREFACE.

stoire d'un Héros, dont j'honorois la mémoire avec une espece de culte, lorsque M. Arkenholtz, Auteur des Mémoires de la Reine Christine, si versé dans l'Histoire, les Loix & le Droit Public de Suéde, m'offrit le secours de ses lumières; & me communiqua un Manuscrit, qui suppléoit amplement à mon ignorance à cet égard, & par rapport au Suédois, qui est sa langue maternelle.

Ce Manuscrit est de plus de six cens pages, & contient des Extraits de tous les Ecrivains Suédois qui ont traité l'Histoire de Gustave-Adolphe, des Regîtres du Sénat, des Archives de la Couronne, & de tous les monumens qui ont rapport à cette Histoire. Muni d'un pareil trésor, & conduit par un tel guide, je ne balançai pas à entrer dans cette carrière, que j'ai fournie le mieux, qu'il ma été possible.

Sur ces entrefaites parut l'Ouvrage du Docteur Harte, (c'est ainsi que se nomme l'Ecclésiastique Anglois, dont je viens de parler). Je le lus avec toute la vivaeité d'un homme qui espere de trouver de nouvelles humières. Mais je n'y vis que les faits que tout le monde sait, entremêlés de petites Historiettes & d'Avantures particulières, qui ne me parûrent pas même avoir quelque rapport à l'Histoire de Gu-

#### PREFACE

stave-Adolphe, beaucoup de notes peu importantes, des répétitions fréquentes, des dates peu exactes, & des erreurs très: considérables par rapport à l'Histoire, &" à la Géographie. On peut voir le jugement qu'ont porté de cet Ouvrage, les Auteurs: du Journal des Sciences & des Beaux-Arts, M. Formey dans son nouvelle Bibliothéque Germanique, & enfin quelques notes répandues dans tet ouvrage aux endroits, où je me suis trouvé en opposition avec M. H. J'aurois pu les grossir considérablement si j'avois voulu copier toutes les remarques, dont M. Bæhm, savant Professeur de Histoire & de Drois public à Leipzig, a enrichi la traduction Allemande de cotte Histoire Angloise de Gustave - Adolphe, & copier toutes celles que M. Arkenholtz a bien voulu me communiquer.

Mais je n'ai pas prétendu faire une critique de l'ouvrage de M. H., j'ai seulement voulu marquer les principales er reurs où il est tombé, de peur que le Public ne les adoptât. Si je voulois faire la critique de l'Ouvrage, je dirois, sans préjudice du mérite personnel de l'Auteur, qu'il y régne beaucoup de confusion d'obscurité; que le stile en est tantôt bourfousé, tantôt flasque, bas & rampant:

#### IVI PREFACE.

mais ce seroit répéter ce que Messieurs

les Journalistes en ont déja dit.

Ce que je ne puis passer sous silence, t'est l'air de consiance, dont M. H. parle hui-même de son ouvrage, qu'il appelle un Original (I), & point une imitation, en quoi il pourroit pourtant bien avoir raison. Il ajoûte, qu'il est le premier Biographe de Gustave-Adolphe, si l'on excepte le Sr. de Prade, en quoi il se trompe, comme on l'a vu plus haut.

Il donne (2) assez clairement à entendre, que sans lui la vie & les actions de Gustave-Adolphe seroient restées dans l'oubli. Il auroit parlé plus juste s'il eût dit, que sans ce nom immortel son livre seroit peut être mort en naissant, quoiqu'il l'ait enfanté au bout de neuf ans de

travail.

Il décide magistralement du mérite des Généraux. Il appelle (3) Merci le plus grand Capitaine du Monde après Gustave-Adolphe. Il assure (4) qu'il y avoit tels Généraux de l'Empereur, qui imprimoient du respect au Roi de Suéde même. Il est pourtant bien certain que, si

<sup>(1)</sup> Pag. 6. 6 8.

<sup>(2)</sup> Pag. 38. (3) Pag. 29.

<sup>: (4)</sup> Pag. 2.

PREFACE. xvii ce Héros ne les méprisoit pas tout-à-fait,

du moins il ne les craignoit guère.

Il appelle Gustave · Adolphe un Potentat du nord obscur & inconnu, un Prince dont on n'avoit jamais our parler, qui n'entroit pour rien dans le système de l'Europe, & dont on ignoroit l'existence. Quel dommage que des traits si éloquens soient si contraires à la vérité.

L'Auteur vante (1) beaucoup l'ordre dans lequel il a rangé tous ses matériaux, de manière que l'attention du Lecteur se soutiendra dans tout le cours de l'Ouvrage. J'en connois pourtant dont. l'attention n'a pu se soutenir jusqu'à la dixième page, & je ne sache guère que son traducteur Allemand, qui ait eu la patience de le lire jusqu'au bout.

M. H. avance qu'il a eu des extraits considérables des Manuscrits de Rusdorff. Je crois que son ami Grierson lui en avoit en effet promis; mais, comme ce défunt Libraire Irlandois n'en a jamais eu que les têtres des quatre premiers Volumes (2), M. H. auroit du supprimer ce passage, par où il en impose au Public contre son intention.

(1) Pag. 25. & 29. (2) Cette remarque & la suivante est de M. Arkenboltz.

#### XVIII PREFACE.

Quelquefois M. H. parle politique austibureusement qu'il parle guerre. Il dit (1), par exemple, que le Chancelier Oxenstierna n'aimoit point à donner des Commandemens en Chef aux Officiers d'une Naissance distinguée: Mais, qu'étoient-ce donc à son avis que les Baner, les Torstenson, les Horn, les Wrangel, les Kagg, les Kænigsmarck, les Soop, les Stælhandke? Des gens de néant, des Soldats de fortune? Si M. H. connoissitant soit peu la Suéde, il sauroit que ces grands hommes étoient des prémières Maifons du Royaume.

On aura de la peine à croire ce que M. H. dit (2), qu'il a corrigé & suppléé Puffendorff. Ce dernier possedoit les langues du Nord, & le Droit public d'Allemagne à fond. Il avoit à sa disposition le dépôt des Archives du Royaume & du Sénat de Suéde; & tout cela a manqué à M. H., quoiqu'îl dise de l'abondance de ses matériaux. Puffendorff passera toûjours pour un des meilleurs Historiens de son siècle. Ce n'est pas qu'il n'ait aussi ses défauts, & l'on peut lui reprocher avec raison, qu'il avance quelquesois des opinions communes, ou même les siennes pro-

<sup>(1)</sup> Pag. 30. (2) Pag. 36.

pres., pour des faits incontestables. C'est ainst qu'il dit tout net, que la Cour de Vienne avoit fait empoisonner le Feld-Maréchal Baner; qu'Elle entretenoit dans son armée plusieurs assassins, qui s'étoient chargés de lui ôter la vie, & que Celle de France avoit fait empoisonner le Duc Bernard de Saxe-Weymar. De pareilles accusations ne devroient pas être avancées sans preuve. Mais où est le rapport des Médecins, la déposition des témoins, la confession de celui qui s'est chargé d'une action si détestable, & qui l'a exécutée? Il n'en est pas d'un empoisonnement comme d'un assassinat. Le plus poltron des hommes fera aisément avaler un peu d'Arsénic au plus vaillant; mais il faut plus d'un lâche pour égorger un brave. Dans le premier cas, le crime reste le plus souvent ignoré, & encore plus souvent la main qui l'a commis. Dans le second, le crime est toûjours public, & rarement la main qui l'a fait parvient à se cacher. D'ailleurs les signes d'empoisonnement sont très souvent équivoques, & les plus habiles Médecins peuvent s'y tromper; & quant à l'opinion vulgaire, on sait bien qu'il meurt peu de Princes que le Peuple ne croie empoisonnés. Que penseroit-on d'un Juge, qui condamneroit le dernier des

### XX PREFACE.

hommes fur une opinion vulgaire, & que doit-on penser d'un Historien, qui accuse des Ministres d'Etat, des Têtes Couron-

nées sur un oui-dire?

Pai pris la liberté de contredire Puffendorff, dans une occasion où la saine raison m'a paru blessée, & j'ai cru devoir préférer ce témoignage à celui de cet Auteur, quelque estime que j'aie d'ailleurs pour ses talens, & quel que soit le pré-\_ juge en sa faveur. En effet, il me semble qu'il y a une contradiction sensible dans la menace, qu'il fait faire à Gustave-Adol-phe d'aller livrer Bataille au Roi de France sous les murs de Paris. & ces belles paroles, J'ai fait la guerre toute ma vie, & j'ai reconnu qu'il n'y a point. de Nation invincible &c. Tout cela est du Héros; le reste est de l'Auteur. Mais, dira-t-on, l'Ouvrage de Puffendorff avoit passe par l'examen de Censeurs nommés par le Sénat de Suéde. A la bonne heure. Combien de Livres ont passé par de telles Censures, sans en être devenus meilleurs? La meilleure Cenfure c'est celle du Public éclairé. Le P. Wagner, par exemple, a écrit l'Histoire de l'Empereur Léopold en fort joh Latin. C'est un Ouvrage rempli de faussetés, de mensonges, de flatteries outrées: cependant cet Ouvrage avoit su-

### PREFACE XXL bi la Censure du Ministère de Vienne, des Supérieurs de l'Auteur, & des Théolo-

giens de la Societé.

Supposons que des Commissaires, nommés par le Parlement d'Angleterre, eussent approuvé l'Ouvrage du Dr. H. en seroit-il moins rempli de fautes & d'erreurs, & l'Auteur en auroit-il moins puisé dans de très mauvaises sources? Les Mémoires de Sirot, dont M. H. fait son épée de chevet, en seroient-ils moins un Roman rempli d'absurdités, & l'Histoire du Maréchal de Gassion un Livre guere moins apocriphe? T auroit-il moins de partialité dans le Système que M. H. embrasse au sujet de la mort du Roi de Suéde, moins d'inconséquence dans son Apologie du Prince de Saxe-Lawenbourg, moins d'emportement . & d'indécence dans le portrait. qu'il fait de la Reine Christine. & moins de contre - vérité, dans ce qu'il avance du Roi Frédéric de Bohême le plus médiocre génie de son siècle?

Qui pourroit s'empêcher de rire, quand cet Auteur nous dit (1), que ce Prince sit de si grands efforts pour la Liberté & la Réligion, sur lesquels se fondent encore aujourd'hui les Loix politiques de

#### XXII P R E F A C E.

l'Europe. Quel peut-être le motif d'un éloge si peu mérité? Je crois, qu'il n'est pas mal-aisé à deviner. M. H. peut-il anéantir le témoignage des Ecrivains contemporains, qui s'accordent tous sur l'imprudence, & la petitesse du génie de ce Roi momentané: Quelques-uns même le représentent tremblant, & enfermé dans Prague pendant la Batuille qui décida de sa fortune, & dont il n'attendit pas la sin pour s'enfuir avec tant de précipitation, qu'il laissa dans le Palais tous les Ornemens Royaux, & ses fes Archives.

Ornemens Royaux, & ses Archives.
Tout cela n'empêche pas que je ne regarde M. H. comme un Ecclésiastique sage, éclairé & attaché à ses devoirs; mais comme Historien il ne sera jamais mon

modéle.

Il est difficile de comprendre d'où vient il n'a pas pris pour lui le conseil, qu'il donne à ses compatriotes d'imiter la manière des Ecrivains François, dans l'art de traiter l'Histoire; peut-être a-t-il craint de perdre cet air Original qu'il s'attribue, peut-être a-t-il appréhendé de se faire une affaire avec ses Compatriotes, ennemis déclarés de toutes les Manières Françoises.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce conseil vient à la suite d'une vigoureuse

PREFACE, xxin fortie, qu'il fait sur les Ecrivains françois, à propos des noms propres qu'il les accuse de défigurer incessamment par un effet de leur légèreté naturelle. C'est à propos du Comte de Thurn, que M. H. fait cette grave accusation: & il n'y a personne qui ne s'imagine que M. H. est net de tout reproche à cet égard; cependant il est très certain, qu'il n'y a presque pas un nom Suédois, pas un nom Allemand, qui ne soit défiguré dans son Histoire; même les noms des Pays les plus connus: il écrit Mechlemberg pour Mecklenbourg, & ainsi du reste. Mais que M. H. vante tant qu'il lui plaira l'importance de ses découvertes dans les noms propres, il restera toujours pour vrai que chaque Nation altère, fréquemment les noms propres étrangers dans sa Langue; foit en les prononçant, foit en les écrivant, suivant que ces noms s'écartent plus ou moins de la prononciation de chaque Peuple: l'Ortographe n'étant que l'ima-ge de la prononciation, il arrive qu'un Ecrivain a moins d'égard à l'orthographe étrangère, qu'au son de sa langue. De-là vient qu'un Allemand, un François &c. altère son propre nom en écrivant en Latin, pour lui donner plus de rapport avec cette Langue. S'il peut y avoir quelque.

#### XXIV. PREFACE

abus dans cet usage, c'est lorsque l'on peut donner lieu à quelque équivoque, comme lorsqu'on écrit Wittenberg pour Würtemberg, Freyberg pour Freybourg, qui sont des lieux bien différens. Hors delà, il faut avoir du loisir de reste pour

chicaner là-dessus.

En effet, qui peut toûjours savoir la vraie ortographe du nom propre d'un homme, puisqu'on voit tous les jours le même homme écrire son nom de plus d'une facon: L'Auteur des Annales de Ferdinand II. écrit le sien, tantôt Kevenhiller, tantôt Kevenhuller, & l'un & l'autre se prononce de même. Par où l'on peut juger que cet illustre Auteur ne s'est pas pique d'une grande exactitude, par rapport aux autres noms propres. Il a poussé à l'excès le mépris de cette pédanterie, non seulement à l'égard des noms Francois, Espagnols, & Italiens, mais aussi à l'égard des noms Allemands. Il écrit quelquefois Wasser-strom pour Weser-strom; Bainst d'une infinité d'autres non moins connus.

Pour faire voir au Docteur H. que malgré la légèreté Françoise, on peut écrire correctement les noms propres, je me suis pique d'une exactitude scrupuleuse sur cet article J'ai écrit Oxenstierna, qui est la vraise

# PREFACE.

Banner, quoique la prononciation de ce dernier approche davantage de Banier; que tous les Ecrivains Allemands & François écrivent Oxenstiern & Banier, & que j'eusse pu me prévaloir de la régle de droit, communis error facit jus. D'oix s'on peut juger jusqu'où j'ai poussé l'attention à cet égard.

Quant aux faits, je n'ai rien avancé que sur de bons garans. Je les ai cités dans les occasions où cela m'a paru né-

cessaire.

On trouvera par tout une grande impartialité. Je n'ai rien à craindre, ni à espérer de la Nation Suédoise, & l'estime distinguée qu'un bonnéte bomme ne peut dui resuser, ne m'a point aveuglé au point de m'écarter de la plus exacte vérité, ni empéché de dire mon sentiment librement sur certaines démarches extraordinaires l'un des plus grands Rois du Monde, dont elle à raison de chérir & d'bonorer, la mémoire tant qu'elle subsistera.

Persuadé que le slambeau de la raison & de la saine critique, doit l'emporter fur le témoignage d'un Ecrivain quelqu'il soit, j'ai contredit & combattu même ce témoignage quand il m'a paru contraire à cette lumière. J'ai toûjours préséré les

Tome L

TRUE PE RO E. F. A. C. E. régles de l'équité aux écous des préjugés & des passions. Fe n'ai vouly, nightan ter, ni mordre: mais j'ai appellé blanc. ce qui m'a paru blanc & noir se qui m'a. paru noir. C'est dans cet esprit que j'ai composé la dissertacion sur la mort de Gustave - Adolphe. Si l'on trouve mauvais. que je n'aie rien décidé à ces égard, on doit se souvenir qu'il n'y a pas deux Historiens, qui soient d'accord sur les principales circonstances de cette mort; & quiconque voudra y trouver du mistère ne parviendra jamais à en connostre la caufe éleignée ni la cause prochaine. B ne trouvers au hout de toutes ses recherches que des conjectures, que d'autres conje-Étures détruifent, sans poussoir esperan que le tems tire jamais ce mistère (s'il. n en a eu) des ténabres qui l'envelopent. B où probablement il resters ensemble, jusqu'au jour où nous devons croire que les bonnes & lex mauvailes adions serons manifest es



# HISTOIRE

D E

# GUSTAVE-ADOLPHE

R O I

DESUEDE.

# LIVRE PREMIER

#### ARGUMENT.

Idie Giographique de la Sueda, Brat de ce Révaume sous Gustave-Kasa. Porprait de ce grand Prince. Sa Rostérité. Distancions entre ses Rusans. Charles, le plus jeune de Jes Fils, est fait Duit de Sudermanie. Démolés de que Prince anna Sigimand Roi de Pologue Es de Suder son persu. Sigimand est diposé par les Reas de Sude qui de

#### F HISTOIRE DE

fèrent la Couronne au Duc de Sudermanie. Naissance de Gustave-Adolphe. Son Enfance, son Education. Char-les Duc de Sudermanie son Père monte sur le Trêne de Suéde sous le nom de Charles IX. Le Roi de Dannemarc lui déclare la guerre. Portrait de ce Roi. Succès de ses armes en Suede. Charles IX. his envoye un Cartel de defi. Réponse singulière qu'il fait à ee Cartel. Exploits du jeune Gustave Adolphe contre les Danois. Mort de Charles IX. Portrait de ce Prince. Gustave-Adolphe lui succede n'ayant encore que dix-sept uns. Les Etats dérogent à la Loi de Nordkæping en faveur de Gustave - Adolphe. Il porte le guerre en Scanie. Les Danois sur-prennent son quartier. Par sa célérité il rend inutiles les projets de son Ennemi sur Stockholm. Il fait la paix avec te Roi de Dannemarc. Discours qu'il tient aux Etats assembles à Stockbolm touchant'cette Paix, & ses desseins par rapport à la guerre de Moscovie.

Ce n'est pas tolijours par les bonnes d'un Etat, ni par le nombre de ses habitains, ni par son commerce, ni même par ses richelles qu'il faut juger

de sa puissance; c'est plutôt par la sagesse de son administration, par l'harmonie des divers ordres qui le compofent, par le bon emploi des finances, par une heureuse alliance du militaire avec le civil, de la guerre avec la politique, en un mot par le génie supérieur de celui qui gouverne. S'il est sage dans ses conseils, modéré, équitable dans ses démarches, attentif à n'offenser personne, toujours disposé à se prêter aux voyes de conciliation. & à repousser les injures par la force, la où la voix de la justice ne peut se faire entendre, il sera toujours assez puissant pour venger fon honneur, & pour procurer à ses peuples la protection qu'il leur doit.

Telle fut la Suéde sous le règne du Héros dont nous entreprenons d'écrire l'histoire. L'étendue de ses talens sit seule la puissance de ce Royaume. Il le releva de cet état de soiblesse où il languissoit depuis si long-tems. La sagesse de son œconomie suppléa au défaut des richesses, son courage & sa capacité au petit nombre de troupes, sa prévoyance à l'infertilité des Pays de son obaissance. Il tira sa Nation de l'obsseurité où elle étoit tombée depuis les

## & HISTOIRE DE

fameuses émigrations des Goths, & des Wisigoths. Il la rendit heureuse & tranquille au dedans, la fit craindre & respecter au dehors, & lui acquit une gloire que les revers qu'elle a éprouvés depuis n'ont encore pu éclipser.

La Suede proprement dite est située entre le Dannemare, la Norwege & la Ruffie, secondant en ligne courbe le long de la Mer Baltique. Sa longueur est d'environ trois cens de nos lieues communes, & fa largeur d'un peu plus de deux cens quarante. Elle a la Russie àll'Orient; les montagnes de Norwege, le golfe de Cattegat, & la forêt d'Eda 21 Occident; ad Sudle détroit du Sund. qui sépare la Scanie de la Zélande, & au Nord les eaux du Tilis & du Malangre jusqu'aux marais appelles Enaru Træsk. Le pays est entrecoupé de bois, de marais, de montagnes féches & steriles. On y compte dix hust grands lacs, dont quelques uns ont plus de cinquante lieues de long. En généital le terroir y est ingrat', is n'y proiduit pas les choses les plus nécessaires à la vie, quointill y ait de bons pâtura-ges. Les hypers y font très rudes & très longs, & les étés très courts & très chauds;

#### GUSTAVE-ADOLPHE

On passe subtement de sun à l'autre, sans aucun intervalle de printems ni d'automne. Cependant l'air y est pur, se sont y vit très long-tems. Les has bitans sont grands se robustes, accoûtumés à une vie dure se frugale, se par la maime très propres au métier des armes; mais le nombre n'en est pas proportionné à l'étendue du pays; se s'il est vrai, comme le prétendent quelques Géonne-tres, que la Suéde contienne près de vings mille lieues quarrées de contienne, on peut aussi douter qu'else renferme au-delà de quatre millions d'has-bitans.

ancienneté, & c'elt ce qui l'exposa à des guernes civiles qui lui sûrent très suresties. Les Nobles aspirant tout à la comment, & s'exclusit, pous mutuellement, appelloient les Etrangers dans le Royaume. Un Clergé jaloux de ses droits, de som opulence, plus attaché à ses intérêts qu'à ceux de l'Etat, sa-crisiant tout à l'ambitiant d'élever leur samille; possédant les deux tiers des biens du Royaume, phiseum forteres sincis où les Evêques entretenoient de nombrenses garnisons; ennemi de l'ordre, aimant le trouble comme plus

# & HISTOIRE DED

favorable a fon ambition. Ce fut ce Clergé qui appella Christierne II. Roi de Dannemarc en Suéde. Ce Royaume étoit alors dans une telle foiblesse. que l'armée à la tête de laquelle Sture le jeune combattit pour la liberté, étoit à peine de cinq cens hommes. L'armée Danoise n'eut pas de peine à triompher de cette poignée de gens. Sture fut blessé mortellement. & mourut quelques jours après. Toute la Suéde phia sous le jong, & reçut pour Roi le plus cruet de tous les tyrans, qui remplit le Rovaume de meurtres & de carnage. fit des fermens qu'il viola le lendemain : 💸 la Suéde dénuée de toute espece de secours vit périr par la main du bours reau coute la fleur de sa Noblesse, ses Sénateurs, ses Magistrats, & insulter au cadavre de Sture le jeune Administrateur du Royaume, dont la mémoire fui étoit si chère.

Il n'y avoit alors ni troupes, ni argent, ni aucun vaisseau, pour faire te te aux shottes & aux armées Danoises. Les Suédois, bien loint de connoître les Arts agréables, ignorement même les plus utiles. Gustave I. ce célèbre vengeur & restaurateur de sa patrie, leur reprochoit en pleins Etats, que, lorsqu'il étois

#### GUSTAVE-ADOLPHE.

parvenu au Gouvernement, il y avoit à peine un homme en Suéde qui sût un peu chifrer, bien loin qu'ils eussent aucune idée de Commerce.

La Providence suscita ce même Gustave, fils d'Eric de la Maison de Vasa descendue des anciens Rois du Norda & de Cécile de la Maison de Sture, qui avoit la même tige. A l'âge de trente ans Gustave-Vasa entreprit, à la tête de cinquante paysans Dalecarliens, sans canon, fans arcenaux, fans magazins & presque sans armes, de renverser Christierne du trône de Suéde, de venger le sang de son père, de sa mère, de son beaufrère, & des plus illustres Suédois immolés à la fureur du tyran, & de tirer sa patrie de la cruelle oppression où elle gémissoit. Le succès seul a pu justifier aux yeux de la postérité une entreprise aussi téméraire que généreuse. Christierne possédoit trois Royaumes & Gustave-Vasa étoit obligé de se cacher dans des bois & des cavernes pour ne pas tomber entre les mains du tyran, qui avoit mis une grosse somme d'argent sur sa tête. Cependant, dans l'espace d'un peu moins de deux ans, il vint à bout de chasser les Danois de toutes les places qu'ils occupoient en A 4

### R HISTOIRE DE

Suède. Dieu lui donne, dans un âge su les hommes ordinaires sencent à peisme leur existence, son esprit de sagesse & de prudence, pour enécuter de si grandes choses, & pour changer toute la sace de la Suède. Christième sut un exemple terrible de la justice divine, lequel doit saire trembler les mauvais Flois. Non sentement il perdit la Suède, mais encore le Dannemarc & la Norwege, de passa le resse de ses jours dans une obscure prison, a ayant pour tout demessique, pour toute société qu'un missirable nain, qui le servoit dans ses besoins.

Les Stiednis trinchés des ferrings de Gaftave - Vafa l'élèrent terrarienement Administrateur de Royaume, ayant à peine trente de un an : de biemôt après les lui déférèrent la Couronne Royale. Sa predence, la pénétration, son activité & fes aucres talens ne se démentirent point fur le trône. Il appric aux Suédois à commercer par eux-mêmes, de à ne plus souffrir que les Marchands de Lubeck senrichissent à leurs dépens, à bâtir des vaisseaux, à fondre du canon, à établir des arcenaux, des magazins, à substituer les armes à seu à leurs fleches & à leurs longues piques. Il forma une armée-

## GUSTAVE ADOLPHE. OF

armée finoir nombresse, du moins brave & aguerrie; il profita des avantages dont la Nature a pour vu la Suche, pour la confirmétion des vailléaux. & forma tone marinit dont il avoit fenti la necesfité durant le Siège de Stackholm . dont il no fue pent-eue jamuis venu à beut fants les vaisses de Ludeck. en la Régence de ceue ville lui envoya fous les condizions les plus dures. Depuis le Roi Eric la Suéde d'avoir pas en un fant vaiiffeau de guerne. Guilave équipa des estadres, qui rendirent de grands services, & leun simili les fornieroens de l'Empire me la Suede acquit dazz la fiiner fur la Mer Babique. Ib régna auec ancont d'amoribé spe silifin mé sur letrone : paya toutes les deutes de la comonne de s'arquie une filgrande réputation de finelle dans matel Hummer, que sous les Princes lui donnèreme à l'envil dest marquei de leur estime. Formenis I. Boi de France : becherela somanitif, Celuis enserva le coher de les ordres, maleré la différence de religion; car Gallave, témoire des défordres que les richaffes. Pambicion & Porgueil du Clergé availants daufits en Suide, changes la forme de la Religious, emichie l'Esat des dépositiles du Clergé, & coupa racine à toutes les;

## 40 HISTOIRE DE

factions que les Eveques auroient purens core fusciter, secondes de la suppositiv dont li X nuselques des penples un X il mob Après cet héureux fuccès dans uni article si délicat. Gustave sentie ou il ne lui feroit pas difficile d'engager les Suedois: à renoncer aus privilege: dont ils étoiens si jaloux, och i d'élise leur Roi. Il assembla les Etaus à Westeralif. Extout reutit feloricles defirs Les Suedois, qui l'adoroient & le regardoient. comme leur père, montrèrent toute la docilité d'enfans tendres & reconnois fans. On déclara héréditaire le Royaume dans les descendans de Gustave. Ondrella un Acte folempel de renobciations au Droit, dont les Etats Généraux étoients en possession, d'élire le Roi. Cet actes fut nommé l'union héréditaire par oppoficion à l'unionede Calmara donni l'unio nois les fondemens. . . b in: a onir a col Gultave mourut enfin recomblé idane nées de gloire à régreté de tons ses sujets. \* Ce grand Roi avoit été : marie trois fois: la prémière avec Catho-i rine fille de Magnus Duc de Saxe Lass wenbourg, dont il eut un Als nommé! Eric qui lui fuccédze. La Lecondenib époufa Marguerite Demoifelle Suédoifé

#### GUSTAVE: ADOLPHE.

de l'illustre Maison de Lejouhuswud, souvent mélée avec celle de Vasa par des alliances. Elle lui donna cinq fils & cinq filles. Les premiers sûrent Jean, Charles qui sut père de Gustave-Adolphe; Sten, un autre Charles, tous les deux morts en enfance, & Magnus qui, à cause de son imbécissité, ne prit aucune part aux troubles qui agitérent la Suéde après la mort de Gustave L. & la remîrent presque dans le même état d'où ce grand Prince (a) l'apvoit tirée. Les Princesses étoient Catherine, Cécile, Anne, Sophie, & Elisabeth.

Gustave-Vasa étoit d'une taille audessis de la médiocre, d'une physionomie heureuse, d'une activité & d'une célérité étonnante dans l'exécution de ses dessiens. Il étoit naturellement éloquent, parlant en public avec beaucour de grace & de dignité. Jamais Prince n'a mieux mérité que lui le surnom de Père de la Patrie, & n'a travaillé plus constamment & plus efficacement au

<sup>(</sup>a) Nous nous proposons de donner une traduction de l'histoire de ce restaurateur de la Suéde, composée en Suédois par Mr. Cessius Sousa hibliadiéquaire de la Bibliotheque d'Upsal, Cette gradustion est même déja sort avancée.

### HISTOIRE DE

bonheur de ses fujets; naturellement fohre & tempérant, infatigable au trawail, intrépide dans le danger, fage dans ses entreprises, patient dans les nevers, et plein de ressources pour les néparer ; aimant la justice par dessus nout, & la rendant à ses sujets sans disninktion de personne; plus humain cependant que févère; facile à s'emporter, a n'étant pas tolijours allez maître de farcolere, qui heureusement n'étoit pas de durée. Huit ans avant sa mort il avoir épousé Catherine Stenbok fille de la fieur de la seconde femme, & l'amour qu'il eut, dans un âge avancé, pour certe jeune Demoifelle sa mèce, promise des son ensance à un jeune Seigneur de sa Cour a qui il l'enleva, & qu'il époula contre le sentiment des principaux Théologiens de fon Royauine, fut une foiblesse que la postérité doit pardonner en faveur de tant de grandes qualités. Au reste il n'eut jamais ni favori, ni maîtrefle; mais il fur quelquefois la victime de sa bonne foi... accordant trop facilement sa consiance à des personnages qui le trabitent, & lui causerent bien des inquietudes.

Tell flit: l'ayeul du grand Guffave,, qui fix fortir la Suéde de desfons les des

#### GUSTAVE-ADOLPHE

Bris, & prépara les voyes par où fampetit-fils l'éleva au plus haut degré de

grandeur & de gloire.

Son fils aine Erie loi faccéda en vertu de son testament, quoique Gustave ein peu d'estime pour ha. En effet Eric tenoit de l'humeur promte & colère de fon père, & du caractère fontbre de mélancolique de fa mère, ce qui faisoit un composé, qui dans la saite se tourna en manie, & en une espece de foreur. Gustave qui le connoissoit, 20noit bien voulu le priver de la couronne, & la metre far la tête de Jean son fecond fils, pourqui il avoit une prédilection marquée ; mais il craignis que cet arrangement no fût une fource de discoude & de guerre civile entre les frères. li nomma donc Eric pour hi fuccéder, donnant em apparage à Jean: le Duchel de Finlando, à Magnus celui d'Oftrogothie, & a Charles le Duché de Sudemanie. Eric trouva ce partuge très: préjudiciable à ses incérèts, il hin sembla que c'étoir le priver de la moitié de h fuccession. It difficults pourtant son dépit, jusqu'à ce que lon ayeule maternelle étant venue en Suéde luis échaussa tellement l'espuit qu'il commenca le cabaler du viscant du Roi. Il n'ens

#### HISTOIRE DED

virit pourtant à aucun éclat, parce-que le Roi, étant tombé malade sur ces entrefaites, mourut, & l'ambition du jeune Prince se tiouva satisfaite; il ne songea qu'à s'emparer des trésors de sonpère & du Royaume, en attendant qu'ilpût dépouiller ses frères. Peu de tems après il fit à Arbaga des réglemens à sa: fantaifie : nour reféreindre les droits des: Princes appanages. Jean Duc ou Grand. Brince de Finlande s'en formalisa, &. dès-lors l'inimitié, commença à éclater entre les deux frères. Pour Magnus fon imbécillité lui fit tout approuver & Charles étoit trop jeune alors, pour se, ressentir de l'injustice du Roi son frère. Jean fit des cahales pour maintenir &. étendre ses prérogatives en Finlande, &. son crédit en Suéde ; mais il succombafous le poids de l'autorité royale, & fut mis en prison. Alors le Roi n'ayant, plus de contrepoids fe livra à son génie extravagant, & fit mourir diverses. personnes innocentes sous prétexte d'être entrées dans les projets du Duc Jean. C'est ainsi qu'il facritia à ses fureurs ceux de la Maison de Staire: mais, par, une hizarrerie qui fait affez connoître, lergénie de ce Prince, le sang de tant, de malheureux lui causa des remords.

"(3) Cloccinios dir durité étoit fille d'un v2-)
his de Prévite ou selon d'autres d'un Caporal,
des Gardes: Viti & bumis loco nata-erat, quippe,
que sitioris, aut, ut aist volunt, decurions interpresideries milités, fille esat Locc. L. VII. p.
3-16.01

### 16 HISTOIRE DE

route sa rage. Il vomit les plus homis bles blafphêmes, menaçant for frère & la Noblesse des plus afficers supplices; fa jamais il reconvioit fa liberte & fa counonne. Eric étoit aime du peuple, qui considérant peu ses vices, ne faisoit attention qu'à sa bonne mine, & ne se fouvenoit que des traits de la figure du de fon adrelle dans fes exercices. En effer, peur de Princes étoient mieux faits & avoient meilleure grace que lui. Ses malheurs augmentoient encore/l'eftime & la compassion du peuple, & il y cus des gens qui s'exposerent aux, plus grands dangers pour le tirer de les feise Oir intrimuroit affes publiquement, & ce qui augmentoit encore le mecornens tement, c'est que le nouveau Roi pasfoit pour avoir des vues bien différences. de cellés de fon père par rapport à thi Religion, quoiqu'il cachat foigneusement fer fentimens air commencement de fool regne. Cependant le nouveau Roi jagest à propos de convoquer la Diéte générais le à Stockholm, pour aviser aux moyens de préverir les troubles dont le Royaume étoir menucé par les partifins de les domestiques du Roi Eric, qui avoient fait diverses, tematives pour le tirer de prison. & exciter une guerre et

GÜSTAVE-ADÖLPHE. 27 vile dans le Royanne. La Nobleffe & le Clergé qui craignoient la vengeance & les fureurs d'Eric, si jamais il recouvroit sa liberté, furent d'avis qu'au cas qu'on jugeât impossible de le reterist dans sa prison, & que lui ou ses adhérens essayassent de la forcer, on le feroit mourir pour le falut public, estimant que la vie d'un tyran ne devoit point entrer en compataifon avec l'intérêt de l'Etat. Le Décret qui condamnoit ce malheureux Prince, passa sens difficulté, & fut signé le 10 de Mars 1575. Muni de ce plein-pouvoir le Rot Jean ne se hâta pourtant pas de l'exécenter, se contentant de donner les codres les plus précis pour qu'Eric ne par s'échapper; mais deux ans après, il jugea à propos d'écrire à ceux qui le gardoient, de le faire mourir ou par le fer, ou par le poison, s'ils voyoient qu'il y cût quelque risque qu'on ne sorçat la prison, ou qu'on ne trompât la vigilance des gardes. L'ordre fut exécuté, & le poison fut le moyen qu'on employa pour calmer les craintes du Roi. Il femble que la Providence n'approuvat pas ce procédé, quelque conleur

qu'on y puisse donner devant les hommes; & la postérice de ce Prince perdit

## 8 HISTOIRE DE

la couronne, qu'il avoit achettée au prix du fang de fon frère. Les commencemens de fon Régne fûrent des plus beaux, & donnèrent (1) les plus grandes espérances; mais la suite n'y répondit point. Le Roi, qui avoit très-bien fait ses Humanités, voulut se mêler de Théologie, & toucher à la Religion introduite sous le règne de son père, pour des raisons très sortes. Il appella des Jésuites, per-

(1) Gustave-Adolphe disoit, que les Etate de Suéde citoient volontiers les dernières années du regne de Gustave 1. El les premières de celus du Roi Jean. Au reste ce dernier varia beaucoup sur l'article de la Religion. Sa femme, qui étoit une Princesse Polonoise de la Maison de lagellon, le fit pencher pour la Religion Catholique R'omainé; mais ensuite il parut se déclarer bour l'Eglise Grecque, & l'on croit que s'il eut dépendu de lui, il auroit volontiers uni son Royaume à cette Communion: néanmoins il changea encore de fentiment, ne pouvant s'accommoder de la croyance des Grecs fur la prodession du St. Esprit. Enfin il composa une Lisurgie qu'il voulut introduire en Suéde, où ilavoit mêlé beaucoup de pratiques & de cérémofiles de l'Eglise Romaine. Le Roi Jean vécut vingt & un an avec Cathèrine fœur de Sigismond Roi de Pologne, dont il eut un fils aussi nommé Sigismond. Etant devenu veuf & déja vieux il épousa Gunile Bielke, Demoiselle Suédoise, dont il eut un fils nommé Jean comme lui, qui fut Duc d'Ostrogothie, & épousa la sœur de Gustave-Adolphe, & mourut sans postérité.

## GUSTAVE-ADOLPHE m

fécuta les Ministres Luthériens, & éteignit dans le cœur de ses sujets toute la consiance que les prémières années de son règne y avoient fait naître; tandis que le Duc de Sudermanie s'acquit, l'afsection du Clergé & du Peuple, en protégeant les Ecclésiastiques & la Religion, & accordant aux Ministres persécutés un généreux azyle dans les terres de son

appanage.

Il est probable que ce Prince agissoit autant par Politique que par Religion, & que voyant le Roi son frère se perdre dans l'esprit du peuple, & permettre que son fils aîné fût élevé dans la Religion Catholique, il espéra de profiter de leur imprudence, & de montes fur un trône, dont leur conduite sembloit devoir les précipiter. Le Roi même en eut de si violens pressentimens, qu'il faillit à se porter aux dernières extrémités contre le Duc; mais le Sénat raccommoda tout cela & empêcha que les deux frères n'en vinssent à une rupture ouverte. Le Roi eut le chagrin de voir sa Liturgie supprimée, les Jésuites bannis du Royaume . & les Ministres Luthériens perfécutés rétablis dans leurs Eglises. Charles & les Etats du Royaume lui déclarèrent même, que ni lui.

## S HISTOIRE DE

ni personne au monde ne pouvoit rien innover par rapport à la Religion établie par les Loix & par le Testament du

Rof fon père.

Le Roi Jean ent deux fils, Sigismond, qui fut élevé dans la Religion Catholique, & appellé au trône de Pologue; & Jean, qui fut Duc d'Offrogothie, & mourur en 1618. dans la Religion Luthérienne. Sigismond parvint à la Couronne de Pologne par les intrigues de quelques Sénateurs de Surde, dont les vues n'étoient pas bien pures, & qui prévoyant que la Religion feroir naître des différencs dans la Famille Royale; espéroient s'élever (a) fur les ruines de celle-ci.

Le Roi Jean ne conservit qu'avec peine an départ de son sils, & quelque tems après il voulut le rappeller de le faire revenir à l'insti des Polonois, se sentant dépérir tous les jours; mais les mêmes Sénateurs s'y opposerent. Le Roi sat si fâché contre eux, qu'il les sib mettre aux arrêts. Peu de tems après

<sup>(</sup>a) C'est le grand Gustave-Adolpte hi-même qui juge ainsi des inventions de ces serviteurs, dans un fragment de l'Histoire de Charles IX. écrit de sa propre main, & rapporté tout au long dans le manuscrit de Mr. Acteu.

GUSTAVE-ADOLPHE 21 ce Prince sentant sa fin approcher, sit venir le Duc de Sudermanie. & s'étant réconcilié sugérement aveclui, il le pria de se charger de l'administration des affaires jusqu'à l'arrivée du Roi de Pologne son fils. Dès que le Roi out fermé les yeux, le Duc prit les rênes du Gouvernement, & le premier usage qu'il fit de son autorité fut de mettre la Religion en forcie. Il assembla le Sénat, & représenta en termes pathétiques le danger de l'Eglise de Suede: que, suivant les loix du Royaume, l'union héréditaire & le Testament de Gustave I. son père de gloriense mémoire Sigismond s'était -rendu inhabile à succéder au trône de -Suede par la Religion qu'il professoit; squ'ils avidations s'il convenoit de le recowoir pour Roi, & en ce cas quelles conventions il conviendroit de faire avec lui, -pour prévenir le danger, dont la Religion dominante étoit menacée. Les Sénateurs -reconnûrent tous que Sigismond, ayant -abandonné la Religion du Pays, s'étoit exclu lui onême du trône, & avoit remoncé au droit de succession; que ce--pendant on s'en tiendroit à ce qui seroit regle par les liters, & qu'en attendant

on assembleroit un Synode genéral à Upfal, où l'on prendroit les mesures les

### 22 HISTOIRE DET

plus propres à garantir la Religion du Pays.

Le Synode d'Upfal décida, que la Confession d'Augsbourg seroit & demeureroit la Règle de foi de l'Eglise de Suède; que, quiconque suivroit une autre croyance, ne pourroit posséder aucune charge, ni emploi civil ou militaire dans le Royaume.

Če réglement fut enfuite confirmé par les Etats, & aussitôt on le sit infinuer au Roi Sigismond. Ce Prince se livrant à de mauvais conseils, protesta contre une Loi, qui mettoit un frein au faux zèle dont son Conseil étoit animé ; il prétendit qu'un Royaume héréditaire n'avoit point de Privilege, maxime affreuse du despotisme & de la tyrannie; que les Décrets du Synode d'Upfal blessoit les droits de la Majesté, & qu'il les tenoit pour nuls & de nul effet. On ne sauroit croire à quel point les Etats fûrent irrités d'une réponse si fière & si contraire aux loix du Royaume. De-la nâquit la défiance entre le Roi & ses peuples; & toute la Suéde avoit les veux tournés sur le Duc de Sudermanie Régent du Royaume, comme le feul qui pût maintenir la constitution de l'Etat contre un Gouvernement, dont les préGUSTAVE-ADOLPHE. 23 mices n'annonçoient rien de bon pour l'avenir.

On prétend que Sigismond voulut alors établir un Sénat de Prêtres & de Moines en Suède pour gouverner (2)

(2) On trouve dans les Intérêts & Maximes des Princes du Duc de Roban, p. 124. & 127. à Cologne 1666, une anecdocte que je ne saurois garantir, ne l'avant trouvée dans aucun Historien, mais qui me parott assez digne de la curiolité du Lecteur pour la rapporter ici. , Le " Roi Sigismond, dit l'Auteur, se voyant em. " pêché par ses guerres contre le Turc & les " Moscovites de résider que lque tems en Suéde, " comme il l'avoit promis, fe laissa perfuader " par les lésuites, qui l'avoient gagné, d'élire " un Sénat qui résideroit à Stockholm, composé " de quarante Jésuites choisis pour décider de ... toutes les affaires d'Etat. Pendant que ce " Sénat étoit à Dantzig en état de faire voile , à Stockholm, le Roi commanda qu'il eût'à " le recevoir comme la personne même du Roi. " Le Conseil public s'ytint incontinent. Le Duc ... Charles, oncle de Sigismond, le Sénat, & " les Prélats du Royaume, résolurent de leur " préparer une entrée très superbe: mais dans " un Conseil très particulier ils prirent des ré-, solutions bien contraires; car le Duc dit qu'il " ne pouvoit pas supporter qu'un Sénat de Prê-" tres ent à commander au préjudice de son ", honneur & de son autorité. Tous les autres " fûrent de son avis, & après avoir résolu d'ob-" ferver le secret, ils déliberèrent d'aller au-de-" vant du nouveau Sénat, qui étoit sur un Gallion, qu'ils avoient fait attendre à la rade à deux lieues de Stockholm, pour le faire en-

#### 24 HISTOIRE DE

l'Etat mendant son absence, qu'il prévovoit devoir encore durer long-terms, à catrie de la guerre que les Moscovines, des Tartares & les Turcs faifgient à la Pologne. Enfin il arriva, fuivi de nombre de Théologiens, de Seigneurs Catholiques & du Nonce Malafpina, qui lui suggéroient bien des entreprises qui ruimèrent bientôt ses affaires. D'abord le Roi voulut être couronné par le Nonce, ce que le Clergé ni la Noblesse ne voultirent point permettre. Ensuite il refusa de confirmer les Loix touchant la Religion du pays, & le Règlement du Synode d'Upfal, qui excluoit de tout emploi qui-COT-

, trer, difoient-ils, plus magnifiquement la auit. où les feux d'artifice qu'on avoit préparés. , paroituoient davantage. Sur l'heure de les " recevoir, Charles, accompagné de vingt ou " trente vaisseaux, vint au devant du Sénat & l'investifiant par grande caracole de vaisseaux. a ils firent une falve & tirèrent leurs canons , fur le Gallion, qui en eut la panse percée à coups de boulets, & le vailleau fut inconti-, nent rempli d'eau & coula à fond, sans que , l'on voulut affifter aucun Jéfrate; an contrai-, re, ils leur disoient qu'ils fissent des miracles comme ils en faifoient aux Indes & au la-, pon &c. Si ce fait eft vrai , il oft étonnant que tant d'Ecrivains contemporains n'en avent rien dit, fur tout caux de Suéde qui ne pouvoient l'ignorer, & qui n'avoient aucun intérêt à le taire.

# GUSTAVE-ADOLPHE. 25

conque ne faisoit pas profession de la Réligion Protestante; & cependant il y fut à la fin obligé: mais il viola bientôt ce serment, en conférant le Gouvernement de Stockholm au Comte Eric Brahe, le seul des Sénateurs Suédois qui fût de la communion Romaine. Ce fut ainsi que commença le régne de Sigismond en Suéde par des disputes, des plaintes, des dissensions entre lui & ses

fujets.

Le Roi peu satisfait de son sejour à Stockholm, se hâta d'en partir pour retourner en Pologne, laissant la Suéde dans une confusion d'autant plus grande que le Régent étoit alors malade à Nykœping. Heureusement le Sénat avoit eu la précaution, à force de remontrances, d'obtenir du Roi une déclaration par laquelle la Régence du Royaume étoit confirmée au Duc Charles, pendant l'absence du Monarque; & le Duc étant rétabli de son indisposition, se rendit à Stockholm, & travailla de Concert avec le Sénat à détruire toutes les mesures que le Roi avoit prises, pour substituer sa Réligion à celle qui étoit établie. Ils commencèrent par dépouiller le Comte Brahe de son Gouvernement de Stockholm, ensuite ils Tome I.

#### 6 HISTOIRE DE

interdîrent les Ecoles, & les Eglises Catholiques que le Roi, contre son serment, avoit établies dans Stockholm & aux environs. Tout ce qui n'étoit pas Protestant, & qui occupoit quelque poste, fut déposé. Le Régent & le Sénatauroient bien voulu dépouiller quelques autres Gouverneurs trop attachés au Roi & à son Conseil; mais ces Messieurs n'étoient pas d'humeur d'obéir à un simple décret du Sénat & du Régent; tels étoient Flemming Gouverneur du grand Duché de Finlande. Charles Gultaffon Gouverneur de Calmar. Eric Guftaffon Gouverneur d'Elfsbourg, & quelques autres qui vexoient les Peuples de mille manières, fachant bien qu'ils faisoient leur Cour à genre qui gouvernoient le Roi, & qui ne demandoient pas mieux que de voir tout le Royaume en combustion, & les Suédois se détruire les uns les autres.

Les choses étant en cet état, le Régent crut devoir assembler la diéte générale, pour donner plus de poids & d'autorité aux résolutions vigourenses qu'il convenoit de prendre. La Diéte s'assembla à Sæderkæping; on y examina tous les Articles que le Roi avoit jurés à son Couronnement. On les re-

#### GUSTAVE-ADOLPHE. 27

connut pour justes, nécessaires, & l'on fit un décret portant que quiconque agiroit directement contre cette constitution fondamentale, seroit réputé traître à la patrie. Les Etats se séparèrent ensuite après avoir confirmé le Duc Charles dans sa charge de Régent & d'administrateur du Royaume. toutes ces loix n'étant pas appuyées de la force firent peu d'effet sur les Gouverneurs, qu'on prétendoit par-là tenir en crainte. Flemming continua ses vexations en Finlande, avec tant de rigueur qu'enfin le pauvre Peuple excédé & n'en pouvant plus, prit les armes en grand nombre. Flemming attaqua. avec sa Cavalerie, cette multitude mal aguerrie, & en fit passer douze mille au fil de l'épée, échec dont la Finlande se ressentit long-tems. Le Roi approuva la conduite de ce Barbare Gouverneur, & envoya un de ses Ministres en Suéde, pour se plaindre que le Duc Charles & le Sénat avoient passé les bornes de leur pouvoir, en convoquant les Etats à Sæderkæping. Le Duc, choqué de ce reproche, résolut de pousser le Roi son Neveu, & de commencer par presser l'exécution du décret de la Diéte de Sæderkæping; mais il faloit

· des troupes & des fonds, & la Suéde en manquoit alors abfolument. Gustave I. avoit laissé à sa mort quatorze mille hommes de Troupes réglées, une Marine respectable, & des Cofres bien remplis; mais le Gouvernement de ces deux Fils Eric, Jean, & de son Petit-Fils Sigismond avoit épuifé les finances, & négligé les forces de terre & de mer. Le Régent proposa au Sénat de s'unir mutuellement pour obliger le Roi à observer les loix qu'il avoit jurées, & pour mettre en exécution le Décret de la Diéte de Sæderkæping, & qu'en conféquence les refractaires. fussent déposés de leurs emplois, & punis comme traîtres à l'Etat. Ensuite il infinua, que, pour passer des paroles aux effets, il convenoit de mettre sur pied des forces capables d'en imposer. Le Sénat, qui se trouvoit très bien de la foiblesse du Gouvernement, de l'absence du Roi. & des défordres qui regnoient, gagné d'ailleurs par quelques complimens que Sigismond lui fit faire sous main par son Envoyé, sut allarmé de la proposition du Régent. Il sentit que, si ce Prince se voyoit une sois à la tête d'une Armée, il n'auroit plus les mêmes égards, & négligeroit le Sé-

## GUSTAVE-ADOLPHE. 29

nat à mesure qu'il auroit moins besoin de lui. En un mot ce corps jaloux de son autorité, craignant de la perdre, où qu'elle ne vint à diminuer, si le Duc devenoit trop puissant, répondit froidement qu'il ne consentiroit jamais qu'on prît les armes contre les Gouverneurs desobéissans, parce qu'il en pouvoit arriver une guerre civile, qu'il étoit du devoir de tout bon citoyen d'empêcher. Le Duc repliqua qu'à des maux extrêmes il faloit des remèdes violens, que le Royaume étoit affez troublé; que la Finlande étoit dévastée, & qu'enfin une bonne guerre valoit mieux qu'une mauvaise paix, qui mettoit dans un péril éminent la constitution de l'Etat en général, la fortune & la Réligion de chaque particulier. Qu'au reste, si sa qualité de Régent & d'Administrateur n'étoit qu'un vain tître, il le laissoit à qui le voudroit, & qu'il aimoit mieux se borner à administrer son Duché, qu'un Royaume où il ne pourroit maintenir les Loix, faire régner la paix & le bon ordre. Les Sénateurs, charmés de lui voir prendre ce parti, lui répondirent, qu'il étoit le maître de faire ce qu'il trouveroit à propos; que pour eux, ils ne cesseroient de pourvoir au bien du

# 30 HISTOIRE DE

Royaume. Le Duc frappé de ce discours, leur répliqua vivement, que c'étoit bien son intention de ne pas continuer une pareille régence; mais que pour la charge d'Administrateur il n'entendoit pas de la quitter à leur fanta. fie; qu'il s'en étoit chargé à la prière des Etats du Royaume en pleine & libre Diéte; & qu'il vouloit aussi la remettre dans une assemblée générale des Etats.

Les Sénateurs tâchèrent de lui ôter cette idée, fachant bien que la noblesfe, le Clergé & le tiers Etat, loin de confentir à cette abdication, augmenteroient l'autorité du Duc, & ajoûteroient de nouveaux pouvoirs à ses charges: mais ils eûrent beau dire, le Duc resta ferme dans sa résolution d'assembler les Etats.

Ce fut au milieu de ces altercations que nâquit, à Stockholm dans le Palais Royal le 9me. de Décembre 1594. (a) Gustave-Adolphe surnommé le

(a) A fept heures 28. minutes du matin, fuivant son Horoscope qui fut tiré alors par un fameux Astrologue, qui lui prédit une mort violente, la ruine de ses ennemis, & l'extinction de son illustre maison. Tel étoit l'usage de ce tems là, que, dès qu'il naissoit un Prince, on faifoit fon Horoscope. Il y avoit des

GUSTAVE-ADOLPHE. 31

Grand. Son Père étoit ce même Duc de Sudermannie, alors Régent & Administrateur du Royaume dont nous venons de parler, & sa Mère Christine fille d'Adolphe Duc de Holstein-Schleswig. Il fut nommé Gustave en mémoire de son aveul paternel, qu'il surpassa en gloire & en réputation, & Adolphe. à cause du son ayeul maternel. C'est ce nom de Gustave-Adolphe devenu si célèbre que nous lui donnerons toûjours dans cette Histoire, sans nous arrêter an furnom de Grand, que le Chancelier Oxenstierna lui donna le premier, & que toute l'Europe hi auroit aussi donné, fi celui de Gustave - Adolphe ne renfermoit bien d'autres idées encore. que celle de la grandeur qui resulte des faccès militaires.

Au reste il ne faut pas avoir beau-

Astrologues dans toutes les Cours, & leurs prédictions se vérisioient quelquesois, sans doute par un pur effet du hazard. Tycho de Brahe avoir Pronostiqué plus de dix ans avant la naissance de Gustave-Adolphe, que la nouvelle étoile apparue dans Cassiopée n'étoir autre chose qu'un Prince qui devoit nattre dans le Nord; & qui procureroit de grands avantages à ceux qui faisoient profession de la Réligion Protestante. On sait que Louis XIII. ne sut appellé juste, que parce qu'il naquit sous le signe de la Balance.

coup de pénétration, pour s'appercevoir que le nom du Gustave est l'Anagramme de celui d'Auguste. Dès le Régne de Gustave-Vasa les Suédois donnèrent une autre explication à ce nom, & comme ils le prononcent Gustaf, ils le dérivèrent de deux mots, qui dans leur langue signifient bâton de Dieu, pour marquer qu'ils regardoient Gustave-Vasa, comme un Protecteur envoyé de Dieu, pour les délivrer du joug du sanguinaire Christiern, & de la tyrannie du Clergé Romain.

Cependant l'Administrateur avoit convocué les Etats à Arboga, où tous se rendîrent aussitôt, à la réserve d'un nombre de Sénateurs, qui ne vouloient point être témoins de l'accroiffement de sa puissance, qui diminuoit leur influence dans le Gouvernement. Tout se passa comme ces Sénateurs l'avoient prévu: les Etats statuèrent que le Duc seroit à l'avenir seul Régent & Administrateur du Royaume, sans qu'aucune autorité pût seulement balancer la sienne. Ils confirmèrent les réglemens du Synode d'Upfal touchant la Réligion. déja confirmés à la Diéte de Sæderkœping. Ils prièrent le Duc de reprendre l'administration de l'Etat pendant l'abfence du Roi, lui promettant toute for-

#### GUSTAVE-ADOLPHE: 33

te d'affistance & de soûmission. Ensuite ils firent deux arrêtés; l'un qu'on enverroit incessamment des Ambassadeurs en Pologne, pour concerter avec le Roi les moyens d'étoufer le feu qui confumoit la Finlande; l'autre, qu'on fommeroit les Sénateurs, qui s'étoient dispensés de se trouver à l'assemblée. de déclarer publiquement dans le terme de six semaines, s'ils vouloient se soûmettre aux résolutions de la Diéte. avec cette observation que tous ceux, qui refuseroient d'y souserire, seroient tenus pour perturbateurs du repos public, poursuivis comme tels, & livrés au Duc pour les punir suivant son bon plaisir. Enfin ils firent entr'eux une affociation, par laquelle ils s'obligeoient les uns envers les autres, qu'au cas que quelqu'un d'entr'eux vint à être inquiété au sujet de leur assemblée, ils facrifieroient leurs biens & leurs vies, pour le protéger & le défendre contre. toute attaque; sauf néanmoins l'autorité suprême de Sa Majesté, à laquelle ils n'entendoient point déroger ni préjudicier, par ces engagemens réciproques, formés uniquement dans la vue: de leur commune défense, & du maintien des Loix publiques.

B. 5

En conséquence de cet arrêté le Régent sit sommer les Sénateurs opposants, de se conformer aux décrets de la Diéte d'Arboga; mais comme le Roi Sigismond le leur avoit désendu, & qu'ils craignoient le ressent du Régent, ils s'exilèrent volontairement du Royaume & se retirèrent en Pologne, en attendant que le Roi revînt en Suéde pour terminer tous les dissérends.

Cependant le Régent avoit écrit plusieurs fois au Roi son Neveu, tant pour lui rendre compte de sa conduite, de celle des Etats, & l'exhorter à apporter un prompt reméde aux maux de l'Etat; que pour se plaindre des Sénateurs rebelles; mais il n'en avoit reçu - aucune réponse; le Roi s'étant contenté d'écrire à ces Sénateurs, pour les afsûrer de sa protection; approuvant leur conduite à l'égard du refus qu'ils avoient fait de se rendre à l'assemblée d'Arboga, blâmant le Duc de les avoir menacés à ce sujet, vu qu'ils n'avoient fait qu'executer fidèlement ses ordres, ordonnant aux Etats de prendre les armes, pour reprimer l'audace du Duc. & défendre l'honneur du trône, sous peine s'ils y manquoient, d'être tenus GUSTAVE-ADOLPHE. 35 pour complices de ses attentats, & traités comme rebelles.

Ces Lettres que les Sénateurs envovèrent au Duc & aux Etats, avant de fortir du Royaume, fûrent le Signal de la guerre civile. Le Duc publia une espèce d'Apologie, où il accusoit les Sénateurs en question de plusieurs crimes, entr'autres d'avoir conseillé au Roi Sigismond de lui faire la guerre, à lui, & aux Etats du Royaume; de l'avoir engagé à demander du secours au Roi de Dannemark & aux Villes Hanséatiques, pour faire la guerre à la Patrie : d'avoir défendu le transport des grains étrangers en Suéde & d'avoir enfin répandu dans toute l'Europe les bruits les plus injurieux à sa réputation; comme s'il aspiroit à la Couronne. & ne travailloit qu'à chasser le Roi fon Neven du trône.

Le Duc tâcha après cela de s'emparer des Forteresses du Royaume sous prétexte de les garder pour le Roi; en même tems il convoqua les Etats à Stockholm, où par ses brigues, tout ce qui àvoit été arrêté aux Diétes de Sæderkæping & d'Arboga, sut de nouveau ratissé & consirmé, malgre tous les mouvemens que se donna l'Ambassa.

deur du Roi, & les plaintes que ce Monarque fit porter à l'affemblée contre fon Oncle. Les Etats écrivirent au Roipour justifier le Due, assurant Sa Majesté que ce Prince n'avoit rien fait, qui ne sût conforme aux résolutions de la Diéte, résolutions fondées sur les promesses & les engagemens de Sa Majesté, confirmées par serment à son avénement au trône & à son sacre, & qu'ils entendoient bien de maintenir avec l'aide de Dieu, aux dépens de leurs biens & de leur vie.

Une déclaration si précise étonna le Conseil de Sigismond. Après bien des délibérations il fut résolu que le Roi passeroit incessamment en Suéde, avec un bon corps de troupes Polonoises & Allemandes, pour y rétablir son autorité. Son départ sut précédé d'un manifeste, qui ne rouloit que sur la conduite du Duc qu'on y peignoit des couleurs les plus noires. Ce Prince ne s'en mit pas beaucoup en peine. Il étoit aimé du Peuple (a) jusqu'à l'adoration.

<sup>(</sup>a) On le nommoit par dérifion à la Courde son Neveu, le Roi des Paysans, comme on nomma à la Cour de St. Germain le Duc de Beaufort, le Roi des Halles, durant les troubles de la minorité de Louis Quatorze.

# GUSTAVE-ADOLPHE. 37

Sa qualité de fils de Gustave I. dont la mémoire étoit encore si récente & si chère aux Suédois; fon attachement à la Réligion établie par les loix, fon humeur affable & populaire, tout lui attiroit les cœurs de la multitude, du Clergé & de ceux de la noblesse, qui aimoient leur Patrie & leur Réligion; tandis qu'on ne voyoit dans Sigismond qu'un Prince imbu des maximes du pouvoir arbitraire, qui avoit succé avec le lait une Réligion intolérante, dont les Ministres n'avoient en vue que d'envahir les biens de ce monde & de faire paffer leurs usurpations pour des offrandes facrées, auxquelles il n'étoic pas permis de toucher, sans porter la main à l'encensoir, & encourir la colère celeste.

Le Régent, au premier bruit du prochain départ du Roi avec des troupes, affembla les Etats à Wadflena: là illeur représenta pathétiquement le dangen que couroient leur liberté & leur Réligion. Les Etats résolurent unanimement, qu'on afsembleroit une armée, & qu'on marcheroit au-devant du Roi jusques à Calmar. Ensuite ilsécrivirent au Roi conjointement avec le Régent, pour le prier de licencier.

B 7

les troupes étrangères qu'il vouloit amener en Suéde, de donner des affûrances qu'il n'inquièteroit aucun Suédois, & ne procéderoit contre qui que cé fût, que suivant les formes ordinaires de la justice; protestant que, s'il agréoit ces conditions, il ne trouveroit en eux que des sujets soûmis & affectionnés, qui le recevroient d'une manière conforme à sa dignité & à leur devoir.

Le Roi, pour toute réponse, envoya des ordres aux troupes Suédoises de quitter incessamment le parti du Duc, & de n'obéir qu'à lui & à ceux qu'il leur enverroit pour les commander, à peine d'être punis comme traîtres & rebelles.

Ce Monarque jugeant bien que s'il se hâtoit, les préparatifs du Duc ne seroient pas encore finis, & qu'il pourroit le prendre au dépourvu, sit voile bientôt après de Danzig avec cent Vaisseaux, la plûpart chargés de troupes, & aborda à Calmar, sans trouver la moindre opposition, soit qu'en effet son Oncle ne sût pas encore prêt, soit qu'incertain du succès, il ne voulut pas commencer légérement une guerre civile, soit qu'essayé des sorces du Roi il

GUSTAVE-ADOLPHE. 39 craignit de commettre sa fortune &

celle du tout le Royaume.

Ce qu'il y a de certain, c'est que préférant la voie de la négociation à celle des armes, il écrivit au Roi offrant de désarmer pourvu que Sa Majesté voulût en faire de même, & qu'elle donnât des sûretés pour lui & pour ses amis, proposant d'accommoder tous les différens à l'amiable dans une assemblée des Etats & en présence des Ambassadeurs de quelques Princes d'Allemagne. arrivés depuis peu à Stockholm. ajoûtoit que, si le Roi acceptoit ces conditions, il étoit prêt à lui rendre toute forte d'obéissance & de soûmisfion; mais que s'il les rejettoit il feroit feul responsable du sang qui alloit se répandre, étant bien résolu de répousser la force par la force, & ne craignant nullement ni ses Polonois, ni ses Ecosfois, ni ses Allemands.

Comme le Roi affecta d'abord de ne point lui faire de réponse, le Duc s'avança à la tête de ses troupes à un mille de Stegebourg. La, il reçut ensin la réponse du Roi, portant ,, que le Duc, eût à lui remettre tout le Royaume, entre les mains, sans en excepter son appanage; qu'il cessat de prendre le

" tître d'Administrateur, tant que lui " Roi seroit dans le Royaume; qu'il li-" cenciat les troupes qu'il avoit à son " fervice, & qu'enfin il se retirat sans " bruit dans son Duché, dont il vou-

loit bien lui laisser les revenus.

Le Duc persuadé qu'il n'y avoit plus d'accommodement à attendre, résolut de tenter le sort des armes, & se mit en marche pour livrer bataille à l'armée du Roi, qui de son côté s'étant mise en mouvement, on en vint bientôt aux mains dans le voisinage de Stegebourg. Les troupes du Duc sûrent mal menées, & si le Roi par des raisons de politique n'avoit fait sonner la retraite, toute l'armée auroit été taillée en piéces.

Après cette action, on reprit la négociation par l'entremise du Marquis de Bade & du Comte de Friese; mais on ne put convenir de rien, le Duc exigeant pour préliminaire que le Roi congediât ses troupes étrangères, qu'ilconvoquât la Diéte, & qu'en attendant lui Duc jouît de la charge d'Admini-

Arateur.

Pendant qu'on traitoit ainsi d'un accommodement le Duc reçut quelques renforts, ce qui obligea le Roi à décamper à la Sourdine & à se retirer du côté de Lindkæping. Le Duc l'y suivit, résolu de terminer le procès par une Bataille. Elle se donna en effet au desavantage des troupes du Roi, qui y perdîrent plus de deux mille hommes. On pretend même qu'il ne tint qu'au Duc de se saisir de la personne de ce Prince, qui étoit de l'autre côté de la rivière affez mal accompagné, d'où il voyoit tailler en piéces ses troupes, ce qui l'effraya tellement qu'il envoya demander la paix au Duc, qui l'accorda d'abord à condition qu'on lui livreroit les Sénateurs rebelles que le Duc accusoit d'être cause de la guerre. Le Roi fut obligé d'en passer par ce préliminaire. Après quoi toutes les hostilités cesserent. & l'on convint bientôt d'un traité, dont les principaux Articles étoient ,, que le Duc prêteroit un nou-, vel hommage & un nouveau ferment , au Roi, qui de son côte promettoit , d'oublier le passé, & s'engageoit à gouverner à l'avenir suivant le serment qu'il avoit fait à son sacre; que " le Roi convoqueroit une assemblée " générale des États dans l'espace de , quatre mois; qu'il prieroit l'Empe-.. reur . les Rois & les Electeurs d'y

, envoyer des commissaires, & qu'en leur présence on termineroit tous les n différens entre le Duc & le Roi : que s cependant le Duc ne feroit & ne per-, mettroit pas qu'il fût fait aucun ou-, trage ou violence aux Sénateurs dé-, tenus dans les prisons; que de part & u d'autre on desarmeroit. & que les n troupes étrangères seroient incessam-, ment congédiées; que tous les Forts & Châteaux seroient remis entre les , mains du Roi, sans que jamais Sa , Majesté pût s'en servir an préjudice , de la constitution de l'Etat, ou pour opprimer le Duc Charles son Oncle , Que le Roi déclareroit publiquement. , que ledit Duc étoit innocent de tou-, tes les calomnies, dont on avoit tâ-", ché de le noircir; Qu'enfin les Etats " du Royaume seroient garants du pré-, sent traité, & autorisés à tenir la " main pour qu'il fût executé, & à " s'opposer à celui des deux partis, qui " voudroit y contrevenir.

Après cela le Duc & le Roi s'embrasserent, & se donnèrent des assurances mutuelles d'amitié. Le Duc ceda dix Vaisseaux au Roi pour le transporter à Dantzig, & le Roi promit au Duc de lui rendre ses Domestiques. GUSTAVE-ADOLPHE. 43
qu'un parti de ses troupes avoit enle-

vés presqu'en débarquant en Suéde; mais il ne tint pas parole, & au lieu de prendre son chemin par terre jusqu'à Stockholm, pour s'aller embarquer dans cette capitale, il tira droit à Calmar & se rendit à bord, avec une précipitation inconcevable, emmenant les Domestiques du Duc avec lui, & cinglant à toutes voiles vers Dantzig, d'où il envoya quatre cens hommes à Calmar pour renforcer la Garnison, & avec ordre de lui conserver soigneusement cette place jusqu'à son retour en Suéde. Le Duc ne comprenoit pas trop à quoi devoient aboutir toutes ces défiances; mais il en fut bientôt éclairci. Il apprit que le Roi faisoit courir bruit dans toute l'Europe, que son Oncle étoit coupable de trahison, de révolte; & que sui Roi n'étoit point tenu à observer un traité extorqué les armes à la main par des sujets rebelles; qu'au contraire il étoit déterminé à tirer vengeance de ceux qui avoient ofé lui faire la loi, & à employer de nouveau la force des armes, pour ranger les Suédois à leur devoir.

Les Etats alors affemblés à Jænkæping écrivîrent au Roi, pour le prier

de remplir les conditions du traité qu'il avoit conclu à Lindkæping avec son Oncle, de venir faire régner la paix, l'ordre & la justice dans son Royaume, d'y établir sa Résidence, d'écarter les mauvais conseillers. & d'embrasser la Réligion Protestante, sinon de leur envoyer son Fils Uladislas, pour être élevé dans cette Réligion sous la tutelle du Duc Charles, & placé sur le trône de Suéde. Ajoûtant que, si le Roi rejettoit toutes ces voies de conciliation, ils étoient résolus de le déclarer lui & ses descendans déchus de leurs droits à la Couronne, & d'élire un Roi qui voulût les gouverner felon les loix & les constitutions de l'Etat.

Cette réponse faite de concert avec le Duc Charles irrita étrangement Sigismond; mais les Etats s'en inquietèrent fort peu, & statuèrent qu'en attendant, que le Roi se décidat sur les propositions qu'ils venoient de lui faire, le Duc Charles reprendroit la charge d'Administrateur du Royaume & maintiendroit la Réligion.

En conséquence de ce décret Charles assembla quelques troupes, résolu de chasser les troupes étrangères de Calmar & de s'assirer de cette clé du

#### GUSTAVE-ADOLPHE. 45

Royaume, qui en ouvroit l'entrée par mer. La Garnison de Calmar sut donc sommée, & ayant resusé de recevoir d'autres ordres que ceux du Roi, l'Administrateur attaqua la place de vive force, & contraignit la Garnison de se rendre à discretion. Les étrangers sûrent desarmés & renvoyés en Pologne un bâton blanc à la main.

Après ce coup d'éclat il n'étoit pas possible, que les choses restassent dans ces termes. L'affaire sut portée à un tel point, que les Etats s'étant rassemblés à Stockholm, renoncèrent solemnellement au serment de sidelité & d'obéissance qu'ils avoient prêté à Sigismond; le déclarèrent déchu de sa qualité de Roi de Suéde, pour avoir agi contre toutes les Loix du Pays & nommément contre le testament du Roi son ayeul, reçu comme Loi de l'Etat, & pour n'avoir pas observé les articles du traité de paix de Lindkæping.

Charles content d'avoir amené les choses jusques-là, & ne voulant pas qu'on pût l'accuser d'avoir envahi le trône au préjudice de son Neveu, & d'avoir moins agi contre lui par zèle pour les Loix & pour la Réligion, que par ambition, jugea que les Etats de-

voient encore faire un nouvel effort auprès de son Neveu, pour l'engager à envoyer son Fils Uladislas en Suéde. Les États offrîrent donc de nouveau la Couronne à ce jeune Prince, pourvu gu'on l'envoyât en Suéde, pour y récevoir une éducation conforme aux Loix: & qu'en attendant qu'il fût en âge de majorité, le Duc Charles continueroit à gouverner le Royaume; qu'il seroit accordé l'espace d'une année au Roi Sigismond, pour se déterminer sur l'envoi de son Fils en Suéde; au bout du quel tems, si ces conditions étoient rejettées, le jeune Prince seroit déclaré déchu, aussi bien que son Père de tous ses droits à la Couronne, & que toute leur postérité tant mâle que fémelle en seroit & demeureroit à jamais exclue.

Après que les Etats se fûrent séparés, l'Administrateur entreprit une expédition en Finlande où le parti du Roi Sigismond, étoit dominant. Il se rendit maître de Wibourg, & étant de resour en Suéde, il voulut que l'affaine des Sénateurs qu'il détenoit prisonniers, fût examinée & qu'on leur sit leur procès. Ils sûrent tous condamnés à perthre la tête; mais ceux qui demandèrent

# GUSTAVE-ADOLPHE. 4

grace l'obtinrent, les autres refuserent la vie à ce prix, protestant qu'ils étoient innocens, & qu'ils mouroient pour avoir servi trop fidélement leur légitime Roi.

Cet exemple de rigueur épouvanta les Partisans du Roi Sigismond; ils jugèrent à propos de quitter le Royaume, & de se retirer les uns d'un côté, les autres de l'autre; mais la plûpart se

rendîrent en Pologne.

Le tems que les Etats avoient accordé au Roi Sigismond, pour envoyer fon Eils Uladislas en Suéde, étant éconlé, sans que ce Prince eût même répondu à la proposition, on convint de prolonger encore le terme prescrit, & d'ajoûter six mois à l'année; après quoi on prendroit des arrangemens, pour remplir le trône vacant, supposé que Sigismond perféverât dans le filence qu'il affectoit, ou qu'il rejettat formellement l'offre qu'on lui faisoit. En attendant, il fût décidé que le Duc Charles exerceroit tous les droits de la Souveraineté. En conséquence de cet arrêté, Charles prit possession de toutes les Provinces, & tout commença à s'y expédier en son nom. Il entreprit la même année un yoyage en Livonie & en

Esthonie, où son autorité n'étoit pas encore reconnue, & y mena son Fils Gustave-Adolphe, qui n'avoit que six ans. La Duchesse sa Mère sut aussi de ce voyage. Cette Princesse, qui joignoit aux agrémens de la beauté, un courage héroïque, vouloit que le jeune Prince s'accoûtumât de bonne heure à une vie active, aux satigues, & à l'intempérie des saisons. Le Duc soûmit dans cette expédition toute l'Esthonie, & une bonne partie de la Livonie.

L'année suivante, il entreprit le même voyage toûjours accompagné du jeune Prince, & de la Duchesse son Epouse. La faison étoit si avancée, & si rude que leur Vaisseau sur pris dans les glaces par l'esse d'une forte gêlée, qui survint la nuit quand ils sûrent entrés dans le port; de sorte qu'ils gagnèrent la terre en passant à pied sur les glaces avec toute leur suite; sans que le jeune Gustave en ressent aucune incommodité; tant sa constitution étoit naturellement robuste & se fortisioit encore tous les jours par la manière, dont il étoit noursi & élevé.

On rapporte que n'ayant encore que cinq ans le Duc le mena à Calmar, voir l'Escadre qu'on armoit contre ceux de Lubec.

# GUSTAVE-ADOLPHE. 49

Lubec. Un Officier de distinction s'étant approché du jeune Prince, lui demanda lequel de tous ces Vaisseaux étoit le plus à son gré. Celui-là, ré pondit-il, en étendant sa petite main vers un Vaisseau nommé Swarta-Riddaren, le Chevalier-noir. Et pourquoi, demanda l'Officier, l'estimez vous plus que les autres? C'est, repliqua le jeune Prince, qu'il est mieux garni de canons. En effet c'étoit un grand Vaisseau à trois ponts, qui portoit encore une Batterie de douze pièces à son avant. & une de six à son arrière. A cet âge il sentoit déja ce qu'il étoit. Un jour que a femme, qui le portoit sur son bras, fut arrêtée en son chemin, par d'autres femmes de sa connoissance le petit Gustave se fâcha, & dit à ces semmes; allez-vous-en; ne savez-vous pas que je fuis un grand Seigneur? La bonté de son cœur éclatoit à cet âge autant que cette noble fierté. Un Paysan d'Oeland, lui avant amené un de ces petits Chevaux, dont la race se conserve encore dans cette contrée. Je m'en vais vous payer ce Cheval, lui dit le jeune Prince; car apparemment vous ne me l'avez pas donné pour rien, & vous avez besoin d'argent; surquoi il tira une pe-Tome I.

tite bourse pleine de Ducats, qu'il vuida toute entière dans les mains du Paysan.

Un jour que le Duc son Père se promenoit dans les Prairies près de Nykæping, il se le sit amener & voulut qu'on le laissat un peu courir. Le jeune Prince profitant de cette liberté, gagnoit les brossailles, d'où l'on tâchoit de le détourner de peur qu'il ne tombât. & on lui disoit qu'il y avoit-là de gros Serpens. Donnez-moi donc un bâton, répondit-il froidement, que je les tue. Surquoi le Duc, riant de la faillie du jeune Prince, dit aux personnes de sa suite, vous croyez qu'il a peur? mais ie vous réponds qu'il n'en est rien. Ces traits paroîtront peu de chose; mais il suffit qu'ils servent à faire connoître le caractère de ce grand Roi; d'ailleurs il n'est rien de petit dans l'Histoire d'un héros tel que Gustave-Adolphe. Les actions les plus indifférentes de soi deviennent intéressantes dans un Prince si célèbre.

Cependant le terme de six mois s'étant encore écoulé, sans que le Roi Sigismond eût répondu à l'offre des Etats, le Duc Charles assembla la Diéte générale à Norkæping. Là, il sit un tableau touchant des dangers de la

#### GUSTAVE-ADOLPHE. 51

Patrie; engagée dans une guerre avec la Moscovie, & avec les Polonois, & à la veille d'avoir sur les bras le Roi de Dannemark, qui n'avoit pas rappellé pour rien ses Commissaires, & rompu les conférences au sujet du Réglement des Frontières de la Laponie; que, dans de pareilles circonstances, il leur falloit un Roi, & non pas un Administrateur: que pour lui il souhaitoit d'être déchargé de l'Administration, & de se retirer tout-à-fait des affaires; qu'il leur conseilloit de s'accommoder avec le Roi Sigismond, ou d'élever au trône son Neveu Iean Duc d'Ostrogothie, à qui il appartenoit suivant le droit de primogéniture, établi par le testament de Gustave I. son Père.

Les Etats comprîrent bien ce que le Duc fouhaitoit d'eux, & ayant délibéré quelque-tems entr'eux, ils convinrent que Sigismond s'étoit lui-même rendu incapable de régner, ayant violé toutes les loix fondamentales de l'Etat; qu'il étoit bien décidé, qu'il ne vouloit pas que son Fils sût Roi de Suéde aux conditions prescrites; que d'ailleurs c'étoit encore un Enfant, & que, dans les circonstances critiques où l'on étoit, il falloit aux Suédois un Roi sage & vail-

C 2

lant qui fût les commander, & qui pât foûtenir les fatigues de la guerre; qu'à la verité le droit sembloit parler en faveur de Jean Duc d'Ostrogothie; mais un'il fortoit à peine de l'Enfance, & avoit à cet égard le même défaut que le Prince Uladiflas Fils du Roi Sigismond. Qu'il n'y avoit donc que l'Administrateur qui leur convînt pour Rois qu'il falloit le prier d'accepter la Couronne; qu'il étoit Fils de Gustave-Vafa, qui avoit si bien mérité de la Patrie, qu'il avoit de la prudence, de la valeur & toute l'expérience nécessaire foit dans les affaires, foit dans la conduite des armées: qu'à l'égard du droit de Primogéniture, la loi qui l'établissoit n'entendoit pas qu'on dût s'y astraindre dans les cas où il s'agiroit du salut de l'Etat; que cette confidération étoit une Loi suprême à laquelle toutes les autres devoient céder; qu'ainsi on devoit confirmer le décret qui excluoit Sigismond du trône de Suéde, & y ajoûter sa posterité.

Tout cela fût exécuté d'un confentement unanime, & le Duc Charles fut déclaré Roi de Suéde, & Gustave-Adolphe son Fils désigné pour lui succeder, de manière que la postérité de

# GUSTAVE-ADOLPHE. 53

ce Prince lui succéderoit de Père en Fils, tant qu'elle subsisteroit & par droit de naissance, nonobstant toute disposition contraire. Le Décret portoit que quiconque prétendroit s'opposer à cette résolution de la Diéce, ou resuseroit de prêter serment au Roi Charles IX. seroit regardé & traité comme rebelle & traître à la Patrie. On ajosta quelques articles pour établir sur un pied stable la succession à la Couronne, en cas que la postérité du nouveau Roi vint à s'éteindre.

· Le Duc Charles se sio un peu prien avant que de consentir à se charger du poids de la Couronne, il crut devoir en user ainsi pour qu'on ne pût le taxer de l'avoir usurpée sur ses neveux; de manière qu'il ne parut ceder qu'à la néces. sité des affaires, aux voux de la nation, & aux instances réitérées des Etats. Au fond la nation, avant joui de tout tems du Privilège de se choisir ses Rois, & n'y ayant rénoncé que par reconnoissance en faveur de Gustave-Vafa, avoit bien le droit de revenir d'une disposition que les circonstances pouvoient rendre nulle: d'ailleurs elle élevoit sur le trône un Fils de ce grand Prince, & Jean son Frère, Père de Si-

gismond, & Sigismond lui - même n'y étoient montés, que par une révolution

pareille à celle dont il s'agit.

Le cas, dont nous parlons ici, étoit à peu près semblable à ce qui arriva du tems du Roi Magnus, surnommé Smek, sù les Etats s'engagèrent à maintenir la Couronne dans sa l'amille; & en général la Loit de Suéde présère les Fils des Rois aux Etrangers; mais c'est toûjours une élection libre de la part des Etats, qui, en se bornant à la Famille du Roi décédé, ne paient qu'un tribut de reconnoissance, ou de désérence à la mémoire du Prince, sans que cela puisse être regardé comme une obligation, ou une necessité éloignée de l'esprit de la Loi.

Ce fut l'année 1604, que commença le Régne de Charles IX. Il voulut le fignaler par quelque grand exploit, & se rendit la même année en Livonie, où ayant rassemblé ses forces, il marcha contre les Polonois; mais cette expédition n'eut pas tout le succès qu'il espéroit; son armée sut battue, & il, eut lui-même assez de peine à se sauver. Il seroit indubitablement resté prisonnier, si un Officier de ses troupes nommé Henri Wrede, ne l'avoit délivré en lui donnant son Cheval; mais il

GUSTAVE-ADOLPHE. 55 én coûta la vie à Wrede, dont la posterité reçut des marques de la reconnoissance du Roi.

L'année d'après ce Prince fut Couronné folemnellement avec son Epouse. & il fit la guerre avec plus de succès en Livonie, jusques-là que les Polonois proposerent des consérences, pour convenir d'une paix, ou du moins d'une Trèves entre les deux Royaumes.

Cependant le jeune Gustave étoit parvenu à cet âge, où les jennes Princes sont tirés des mains des femmes. pour être formés aux études & aux exercices convénables à leur naissance. Le Roi, qui sentoit tout l'avantage d'une bonne éducation, fit lui-même le choix du Gouverneur & du Precepteur de ce cher Fils. Il nomma pour présider à son éducation le Maréchal de sa Cour Otton de Mærner, Gentilhomme d'une Maison distinguée du Brandebourg, & dont le mérite personnel lui étoit parfaitement connu. Pour premier Précepteur il choisit le Sr. Jean Skytte, l'un des plus favans hommes de son tems, qui ayant voyagé neuf ans dans les principales contrées de l'Europe. en avoit rapporté dans sa patrie une infinité de connoissances. Ce fut sous cet-

babile maître que Gustave apprit les langues Anciennes, l'Eloquence, l'Histoire, la Jurisprudence, la Politique, Un génie heureux qui concevoit aifément, une mémoire prodigieuse, une docilité aussi rare que nécessaire, tout cela, joint à un désir sincère d'apprendre, lui fit faire de si grands progrès qu'à l'âge de douze ans, il parloit & écrivoit le Latin, l'Allemand, le Flamand, le François, l'Italien comme le Suédois, & entendoit encore passable. ment le Polonois & le Moscovite, deux Dialectes de la Langue Esclavonne. Le jeune Prince goûta si bien l'esprit & le savoir de Skytte, qu'il l'éleva dans la suite à la dignité de Sénateur, & il sut l'un des Principaux Ministres de ce Prince avec le Chancelier Axel Oxenftierna.

Les guerres où la Suéde fe trouvoit alors engagée, & l'Armistice de deux ans conclu dans les Pays-Bas attirèrent alors en Suéde beaucoup d'Officiers François, Allemands, Anglois, Ecosfois, Flamands & quelques Italiens & Espagnols, qui venoient chercher fortune en Suéde à la faveur des guerres que cette Couronne avoit avec ses voisins. Ces Officiers ne fûrent pas longtems à la Cour sans remarquer le génie

# GUSTAVE ADOLPHE. 57 extraordinaire du jeune Gustave-Adolphe, qui les questionnoit sur les forces de leur pays, sur les mœurs & les loix de leurs compatriotes, sur leur manière de fortifier les places, de construire des Vaisseaux, de discipliner les troupes. Les Officiers se plaisoient à répondre exactement à tontes ses demandes & à contenter fa curiolité, fachant qu'ils ne pouvoient mieux faire leur Cour an Roi, qui avoit conçu de telles espérances de ce cher Fils, que, parlant quel· quefois de ce qu'il auroit voulu faire pour la gloire & le bonheur de la nation Suédoise, il ne pouvoit s'empêcher de s'écrier, je n'ose me flatter d'en venie à bout; mais velui-ci le fera, ajoûtoit-il en montrant le jeune Prince. Ces discours' passant de la Cour à la Ville, & dela dans tout le Royaume, faisoient affez connoître à la nation entière l'estime que le Roi Charles faifoit de fon Successeur, & les Suédois en concûtent eux-mêmes une si haute idée, qu'il n'y en avoit peut-être pas un qui ne s'attendît à de grandes choses de sa part; mais quelle que flit leur attente, on peut dire que Gustave la surpassa de beaucoup; & que son Regne ne sut qu'une suite de merveilles.

Dès que ce jeune héros eut atteint l'âge de quinze ans, le Roi son Père le déclara Grand-Duc de Finlande, Duc. d'Estonie & de Westmannie, & en même-tems il le mit en possession de la Ville de Westerahs. Les Suédois n'espéroient plus qu'en lui. La fanté du Roi dépérissoit tous les jours, & les, circonstances devenoient tous les jours plus critiques. Quelque - tems après le Roi assembla la Diéte générale à Stockholm. & demanda des secours proportionnés aux dangers qui menaçoient l'Etat; mais la Diéte ne parut pas entrer assez dans ses vues par rapport à la guerre de Moscovie, de Pologne, & à celle dont on étoit menacé de la part du Dannemarc. Le Roi harangua les Etats avec tant de force & de véhémence, que sa santé, déja affoiblie par un travail assidu & les fatigues de la guerre encore plus que par l'âge, en fut considérablement altérée. Il eut un accident d'apoplexie, dont il revint, à la vérité, mais qui lui laissa une espece de langueur dont il ne put se remettre. Cela ne l'empêchoit pas de courir d'un port à l'autre, pour hâter les préparatifs d'une Flotte, qui devoit transporter en Russie un corps considérable

# GUSTATE-ADOLPHE. 59

de troupes pour former le siége d'Iva-

nogrod.

Gustave - Adolphe demanda instamment au Roi d'être de cette expédition. pour commander les troupes fous le Contre-Amiral George Gyllenstierna: mais le Roi n'y voulut jamais consentir, jugeant qu'il y auroit trop de risque à laisser partir un si jeune Prince pour un pays si éloigné, dans un tems où la Suéde avoit besoin de sa présence, pour la défendre contre un ennemi bien plus proche, & plus dangereux: fans compter que, la personne du Roi venant à manquer, tout seroit en desordre & en confusion, si son successeur ne se trouvoit pas à portée de prendre le commandement, pour faire face aux Danois. & maintenir le bon ordre au dedans...

Christian ou Chrétien IV. régnoit alors en Dannemark. C'étoit sans contredit un des plus grands Rois qui aient paru dans le Nord. Il étoit d'une taille haute & d'une Physionomie heureuse, naturellement doux & affable, généreux, compâtissant. Il étoit monté sur le trône en 1588. & ne sut couronné qu'en 1596. Son régne dura près de soixante ans. Il se vantoit d'être le plusvieux de tous les Rois de l'Europe. Il.

porta fur son corps des marques glorieuses de sa valeur. Politique, guerrier, aussi porté à concevoir de grands desseins que capable de les exécuter. Il voyoit avec chagrin & jalousie la maifon de Vafa héréditairement établie sur un trône, qu'il croyoit lui appartenir, & la Suéde marcher à grand pas à la prééminence dans le Nord par ses succès en Moscovie & en Livonie. Il sentit qu'il étoit de son intérêt d'arrêter cette puissance dans sa course, & de mettre des bornes à ses prospérités. L'occasion ne pouvoit être plus belle. La Suéde déja affoiblie par une longue guerre, occupée par deux ennemis puissans, ne pouvoit probablement résister à un ennemi qui portoit d'abord ses coups au cœur du pays, & qui avoit. fait ses préparatifs de longue main. Christian avoit une Flotte nombreuse & très leste, de bonnes troupes, & des finances en bon état. La Suéde étoit épuisée d'hommes & d'argent, sa Flotte étoit éloignée & peu en état de se mesurer avec celle des Danois. Il ne s'agissoit que de trouver quelque prétexte pour attaquer. Christian en allegua d'affez mauvais dans fon manifeste; aussi étoit-il difficile d'en trouver des

GUSTAVE-ADOLPHE 61 bons. La Suéde, occupée en Moscovie & en Pologne, avoit évité avec un extrême attention de mécontenter le Da: nois. & observé les traités avec une fidélité scrupuleuse. Christian au contraire avoit fait diverses infractions à celui de Stettin, que la Suéde avoit été obligée de dissimuler; aussi n'eut-elle pas beaucoup de peine à réfuter le manifeste du Roi de Dannemark, qui venoit de faire une ligue offensive avec les Moscovites & le Roi de Pologne contre la Suéde. Ce fut au mois d'Avril de l'année 1611, que Christian hui déclara la guerre. Surquoi les Etats de Suéde s'affemblèrent à Oerebro. Là indignés du procédé du Roi de Dannemark, ils prîrent unanimement la résolution d'assister leur Roi de toute leur force dans une guerre si légitime. Cefut dans la même affemblée que, suivant l'ancienne coûtume des Rois du-Nord. Charles déclara majeur son Fils Gustave, qui entroit dans sa dix-septiême année, & l'envoya en Westrogothie, pour assembler les troupes & quelques Régimens étrangers qui y avoient leurs quartiers. Le Roi de Dannemark fit une descente dans FIle d'Oeland dont il s'empara fans beaucoup de pe

ne, ayant emporté le Château de Borkholm. Ensuite la Flotte Danoise cingla vers Calmar la plus forte place qu'il y eut alors en Suéde. Le Roi l'assiégea en personne, tandis que le Roi de Suéde & fon Fils Gustave - Adolphe campoient avec un petit corps d'armée dans la plaine de Rysby, ou Riezbourg, esperant que le Danois échoueroit dans son entreprise contre une Forteresse se capable d'une longue défense; mais ils fûrent cruellement furpris, lorsqu'ils apprîrent que la Ville s'étoit rendue. & que le Château avoit aussi capitulé par la lâcheté ou la trahifon du Commandant nommé Somme.

A cette nouvelle Charles, naturellement vif & emporté, entra dans une si surieuse colère, qu'il parut s'écarter de ce qu'il se devoit à soi-même & à sa dignité, & envoya un trompette au Roi de Dannemark avec une Lettreou, oubliant sa dignité, son âge & ses insirmités, il proposoit au Roi de Dannemark de vuider leurs dissérends en uncombat singulier, pour épargner l'essusien du sang humain. La lettre & la réponse ont un air de singularité, qui nous engage à les rapporter ici.

# GUSTAVE-ADOLPHE. 63

# LETTRE OU CARTEL DE DEFFI (1)

Du Roi Charles IX. de Suéde, à Christian IV. Roi de Dannemark.

" Nous Charles par la Grace de Dieu "Roi de Suéde, des Goths & des Wen-, dales, à Christian IV. Roi de Dannemark. Nous te faisons savoir que tu " n'as pas agi en Roi Chrétien & d'hon-" neur, en ce que sans aucune nécessi-"té, ni raison, tu as commencé à vio-" ler le traité, fait & conclu à Stettin , il y a quatorze ans entre les deux "Couronnes, & que tu t'es avancé , avec une armée devant notre Forte-" resse de Calmar, dont tu as surpris " la Ville, & ensuite pris le Château " par trahifon, comme aussi Oeland & Borkholm, par où tu as donné lieu , à une cruelle effusion de sang hu-" main, qui ne sera pas sitôt arrêtée; , mais nous espérons en Dieu tout puisn fant, qui est un Dieu juste & sage

<sup>(1)</sup> Ces deux-Lettres se trouvent tout au long dans l'Hist, de Dannemark de M. le B. de Holberg. P. 11. P. 629. & l'on peut compter sur la fidélité de la Traduction que nous en donc nons ici.

, qu'il te punira de ton injuste procé-", dé, & quoique nous aions employé ", jusqu'ici toute sorte de moyens hon-, nêtes & louables, pour parvenir à ", une paix & à un accommodement. , & que tu aies toûjours rejetté toute ,, proposition, nous te voulons main-; tenant proposer le dernier & extrême ,, remede, puisque nous apprenons que ,, tu es proche d'ici; afin qu'il soit moins ,, répandu de fang, & pour que ta ré-" putation ne soit pas tout-à-fait ter-,, nie, présente-toi en personne, selon ,, la louable & ancienne coûtume des Grecs (a) en un combat avec nous " en plate & rafe campagne, avec deux "de tes Officiers de guerre, bien Gen-, tilshommes, afin que là, sans finesse ", ni tromperie, nous allions à ta ren-" contre accompagné audi de deux Offi-,, ciers d'extraction noble, en nos habits ", de bufle, & fans harnois, ni casque i, en tête, ayant seulement une épée à ,, la main, présente-toi donc devant ,, nous de la même manière; quant aux

<sup>(</sup>a) Il semble que le Roi de Suede auroit du plutor citer les Goths que les Grecs, qui à la vérité se disoient bien des injures, mais ne se battoient pas en duel, à moins qu'on ne prenne pour tels les combats décrits dans l'iliade.

, deux Officiers qui nous accompagne-, ront, ils feront armés de toutes pié-, ces, & auront, l'un deux pistolets & , son épée, l'autre un mousquet, un , pistolet & une épée: que les deux qui , t'accompagneront soient donc armés , de la même manière: que si tu resu-, ses de consentir à notre proposition, , nous ne te tiendrons plus desormais , pour Roi d'honneur, ni même pour , Soldat.

Du camp de Riezbourg le 12. d'Août

1611.

Soit que le Roi de Dannemark regardât comme au-dessous de lui d'aller faire le gladiateur & de se battre en duel, tandis qu'il étoit à la tête d'une armée, soit qu'il eût pitié de l'âge & des infirmités d'un adversaire, qui consultoit plus son desespoir que ses sorces; car tel étoit en esset le cas du Roi de Suéde, il rejetta cette manière de décider ses démêlés avec lui, manière d'ailleurs peu digne de la Majesté Royale. Quoiqu'il en soit, voici la réponse qu'il sit a ce Cartel.

"Nous Christian IV. par la Grace de "Dieu, Roi de Dannemark & de Nor-"wege, nous te faisons savoir à toi "Charles IX. Roi de Suéde que ta Let, tre indifcrette & infolente nous a été-, rendue par un trompette. Nous ne , nous attendions pas à une pareille Missive de ta part; mais nous re-, marquons que les jours caniculaires ne-, font pas encore passés pour toi, & , qu'ils opèrent encore dans ta tête de , toute leur force. Nous nous réglons-,, donc fur l'ancien proverbe, qui dit que " l'écho rend les paroles qu'on lui don-, ne. Et quant à ce que tu crois que , nous n'avons pas agi en Roi Chré-,, tien & d'honneur, & que nous avons ; contrevenu au traité de Stettin, tu mens en cela & nous offenses en mé-4, disant qui a recours aux injures, n'os fant maintenir son droit par la force. "L'extrême nécessité nous a forcé à " cette guerre, ainsi que nous espérons , en pouvoir répondre devant Dieu au , jugement dernier, là où tu compa-, roîtras aussi pour rendre compte du ", fang que nous répandons. & des ,, actions tyranniques, que tu as commi-,, ses en ce tems-ci contre tes ennemis " & autres pauvres gens. " Tu dis que nous avons furpris Cal-" mar, & que nous avons pris le Châ-

", teau par trahison, ainsi qu'Oeland & Borkholm; cela est aussi faux de tou»

, te fausseté. Nous avons pris ce Château en brave & honnête guerrier. ", Tu devrois rougir, toutes les fois que , tu fonges à cela, de n'avoir pas mieux " pourvu cette Forteresse, de tout ce , qui étoit nécessaire, & même de ne , l'avoir pas secourue, & qu'au lieu de , cela tu te sois amusé ailleurs, l'ayant " laissé prendre à ta barbe; & après cela ,, tu veux passer pour grand capitaine. " Quant au combat que tu nous pro-, poses, cela nous semble bien ridicu-", le, fachant que tu es assez châtié de , Dieu, & qu'il te vaudroit mieux de ,, te tenir dans une étuve bien chaude, , que de te battre avec nous. Tu as , plus besoin d'un medecin pour te re-" mettre le cerveau, que de te présen-, ter avec nous pour pareil combat. .. Tu devrois mourir de honte, vieux , fou que tu es, d'attaquer une person-, ne d'honneur. Tu as appris cela sans , doute de ces vieilles femmes, qui ont " accoûtumé de se dire mille pouilles " & injures. Laisse-là l'écriture, tan-, dis que tu peux faire encore quelque " chose; j'espere que tu auras besoin , de tout.

" Cependant nous t'avertissons que tu " nous renvoies nos deux trompettes &

, notre héraut, que tu as retenus contre , l'usage de la guerre, en quoi tu don-, nes bien à connoître la justesse de ton , esprit: mais tu peux bien croire, si , tu leur fais le moindre mal, que tu , n'as pas gagné par-là les Royaumes , de Dannemark & de Norwege. Re-, garde de faire en cela ce que tu dois, , Telle est notre réponse à ta Lettre , insolente & indiscrete.

De notre Château de Calmar le 14.

d'Août 1611.

On ne peut disconvenir qu'il n'y ait quelque chose de rude & de sauvage dans ces deux Lettres. Il semble en les lisant qu'on vive du tems du sièze de Troie, où les Rois se traitoient de tête de chien mort. Ces manières sont si éloignées de la politesse & de la décence de nos mœurs, qu'on seroit scandalisé aujourd'hui, que des particuliers un peu au-dessus de la lie du peuple, s'écrivissent sur ce ton de harangère. Mais ce n'étoit pas-là l'unique avanture de cette espece, qui sût arrivée au Roi Charles IX. Il avoit eu quelques années auparavant un semblable démêlé avec Jean Samosky, Connétable de Pologne & Chancelier du Roi Sigismond. Samosky eut l'audace d'appeller le Roi de Suéde

# GUSTAVE-ADOLPHE. 60

en duel, & celui-ci lui répondit entre autres choses: Tu n'es pas mon égal: si tu l'étois, je t'étrillerois d'importance; non pas avec une épée; mais avec un bon bâten. Samosky irrité ne garda aucune mesure, & sit une réponse encore plus groffière & plus indécente, qui demeura fans replique, le Roi avant fait apparemment reflexion, que ces sortes de combats de plume faisoient rire le Public & n'aboutissoient à rien.

Charles naturellement fier & impatient fut infiniment sensible à la réponse du Roi de Dannemark, & sur-tout à l'endroit où il lui disoit qu'il étoit assez puni de Dieu; par où il sembloit faire allusion à l'accident d'apoplexie qu'il avoit eu peu de tems auparavant, & dont il lui restoit une difficulté de s'énoncer, qui faisoit qu'on ne comprenoit pas toûjours ce qu'il vouloit dire, ce qui lui causoit des impatiences terribles; outre que son esprit & sa mémoire s'en ressentoient aussi considérablement.

Après la prise de la Ville & du Château de Calmar, Christian ramena sa Flotte en Dannemark & termina la Campagne. Le Roi de Suéde profitant de l'absence de son ennemi donna le commandement d'un petit corps au

Prince Gustave, & le fit embarquer pour passer dans l'Ile d'Oeland. L'Ile fut bientôt reprise, & le jeune Prince emporta avec la même rapidité le Château de Borkholm. Comme il revenoit de son expédition, on lui amena un Danois depêché par le Commandant de la Ville d'Avesker, depuis Christian-Stadt en Blekingie, avec une lettre au Roi de Dannemark, par laquelle le Commandant prioit Sa Majesté de lui envoyer cinq cens Chevaux, avec quoi il se faisoit fort d'arrêter les courses des Suédois, & de les empêcher de mettre le pays à contribution. Le jeune Prince conçut aussitôt le projet de profiter de cet accident pour s'emparer de cette place. Il fit mettre des habits Danois à cinq cens Cavaliers Suédois, & voulut lui-même conduire l'entreprise. mit en marche la nuit à petit bruit & s'approcha de la Ville. La conformité de langage & le déguisement des troupes fit que les Danois donnèrent aisément dans le piége. Les portes s'ouvrent: les Cavaliers Suédois entrent & taillent en piéces la Garnison, avant qu'elle pût se mettre en défense. Tel fut le coup d'essai de Gustave-Adolphe. Il agissoit en Capitaine à un âge,

# GUSTAVE-ADOLPHE. 71

où les autres savent à peine obéir. Le jeune Prince auroit poussé plus loin ses progrès, si l'état incertain de la fanté du Roi ne l'avoit rappellé en Suéde. Il revint couvert de gloire & chargé de butin; mais il trouva le Roi dans un état qui faisoit craindre pour sa vie. Soit que la perte de Calmar, qui ouvroit l'entrée aux Danois dans le cœur de la Suéde, eût caufé un excès de chagrin au Roi, qui, se joignant à ses anciens maux, attaquoit en lui les principes de la vie; soit que la démarche, qu'il avoit faite d'appeller en duel le Roi de Dannemark, & la réponse qu'il en avoit recue. l'eussent mortifié au point de causer une révolution dans sa constitution déja infirme, il se sentit atteint mortellement sur la route de Nykæping, où Gustave - Adolphe ne le quitta point, jusqu'à sa mort arrivée en cette Ville le 30. Octobre 1611. âgé de soixante & un an. On rapporte que dans le fort de fa maladie, quelqu'un lui ayant raconté que son Général Jacques de la Gardie (a) avoit remporté un avanta-

<sup>(</sup>a) Fils de Pontus de la Gardie Gentilhomme François, tous les deux grands Capitaines, & qui rendîrent de très grands services à la Suéde. Gustave-Adolphe avouoit qu'il devoit

ge considérable sur les Moscovites, & les avoit ensin obligés à un traité préliminaire, où ils s'engageoient à reconnoître le jeune Prince Charles-Philippe pour leur Czar, le Roi répondit froidement: les seins de ce monde ne me regardent plus; & tout de suite, jettant tendrement les yeux sur son cher Gustave-Adolphe, Je les laisse en de meilleures mains, ajouta-t-il.

Ce grand Prince avoit épousé en prémière nôces Anne-Marie Fille de Louis Electeur Palatin, dont il eut plusieurs Enfans tous morts en bas âge, à la referve d'une Fille nommée Catherine, qui épousa dans la suite Jean Casimir

Comte

les idées qu'il avoit sur la guerre à Jacques de la Gardie. Puffendorff avone que leur qualité d'étrangers leur avoit attiré l'envie de toute la noblesse Suédoise, & fait essuyer bien des traverses, dont ils s'étoient toûjours heureusement démêtés, allant édijours au bien & ne triomphant de leurs jaloux qu'à force de mérite & de service. On peut voir dans le Distionnaire de Bayle à l'article La Gardie diverses anecdo-tes touchant ces deux grands hommes & seur origine. Voyez aussi Job. Schefferi Memorabilium Suetica gentis exemplorum liber Singularis. Amstel. 1671. in 8°. où l'on trouve ce que Gustave - Adolphe pensoit touchant ce fameux guerrier.

# GUSTAVE-ADOLPHE. 73

Comte Palatin des deux Ponts, dont elle eut Charles-Gustave, qui sut Roi de Suéde, sous le nom de Charles X. par l'abdication de Christine Fille de

Gustave-Adolphe.

De Christine de Holstein Schleswig, il eut Gustave-Adolphe, & Charles Philippe né en 1600. appellé au trône des Czars, & décedé à Nerva le 27. Janvier 1622. Outre une Fille, Marie Elisabeth, que Gustave-Adolphe maria à Jean Duc d'Ostrogothie son Cousin germain. Il laissa aussi un Fils naturel qui porta le tître de Comte de Gyklenhielm, & sut grand Amiral de Suéde, après être sorti d'une cruelle & longue prison, où il sut détenu en Pologne pendant dix-luit, ans toûjours les sers aux pieds.

Charles fut un Roi dont le caractère melé de bonnes & de mauvailes qualités, a été loué par les uns, & blâmé par les autres. On ne peut péanmoisse disconvenir qu'il p'eut plujeurs des ventus qui font les grands Rois: aimant les neuples comme les Enfans, bon Père, bon Mari, bon Roi; fincérement attaché à la Réligion, qui servit à sa grandeur, sans en être le prétexte, & uniquement par les procedés injustes d'un Tome I.

jeune Prince livré à de mauvais confeils, & à un zèle indiferet. Il aima la guerre; mais n'en fit jamais que de justes & nécessaires; du reste il étoit vaillant, intrépide, sobre & infatigable, se portant avec rapidité par tout où sa présence étoit nécessaire, supportant également le chaud & le froid.

Il avoit l'esprit assez orné pour le tems (1) possedant assez bien la langue Latine, l'Allemand, quelque peu de François, l'Histoire, la Geographie, aimant les Sciences à tel point, qu'il voulut faire passer en loi un réglement, qui déclaroit incapable de tout emploi civil un Gentilhomme, qui n'auroit pas fait des études réglées, fuivant l'ordre établi dans les Univerlités ; mais les Etats refuserent leur consentement, & dèslors ce ne fut point une loi; mais seulement un moven de faire sa Cour au Prince & de s'attirer fa protection, & Tes bontes. Enfin'il fut régreté de tous Tes fujers i particulièrement du Clergé & du peuple, qui le regardoient comme le confervateur de la Réligion Evangeli-

<sup>- (1)</sup> Oh ilui stribus un petit traffé afféz hien raisonné, sous le titre d'Àvia de Charles IX. à son Fils Gustave-Adolphe. Imp. à Cologne in 12° en 1606.

GUSTAVE-ADOLPHE. 75 que, & le défenseur de l'Eglise Protestante.

Le défaut le plus frappant dans le caractère de Charles, & peut-être le plus dangéreux dans un Roi, c'est l'emportement. Il tomboit assez souvent dans des excès de colère qui égaroient sa raifon, & où il ne se connoissoit plus. Il est vrai que son courroux s'enslammoit & se dissipoit avec la même facilité; mais il est constant aussi que c'est la le défaut le plus funeste dans un Souverain, & qu'un Prince qui s'y livre se porte à des démarches, à des violances, dont il se repent long-tems, si son ame est susceptible d'un juste retour à la reséxion. & aux sentimens de la vertu: & il semble que quiconque est destiné à gouverner des hommes, doit commencer par se gouverner sei-même, & se perfuader fermement que son gouvernement ne sera heureux & juste, qu'à proportion de l'Empire, qu'il aura sur ses passions.

Charles eut un foin extrême de l'éducation de son Fils Gustaye-Adolphe, & vint à bont de le rendre le Prince le plus favant & le plus éclairé de son séclaire de meilleurs exemples de modérations & s.

dans ses démèlés avec le Roi de Dannemark, il se sût moins livré à la fourgue de son tempérament. Il est certain que Gustave hérita un peu de cette songue; mais il sut s'en vendre maître au point qu'elle ne pussa jamais au de la de quelque leger mouvement, de quelque interjection qui marquoit de l'impatience, mais sans blesser les loix de la décence.

Maigré les guerres étrangères à les troubles intérieurs qui agitèrent de règne de Charles IX. ce Prince ne laissa pas de donner une attention particulière à l'encouragement de l'agriculture, de l'exploitation des mines, qui sont la richesse du pays & le principal revenu de l'Etat. Il fonda un certain capital, dont il voulut que la rente sut employée à l'entretien de trente jeunes gens qui, ayant du goût & de la disposition pour les Sciences, manqueroient des moyers nécessaires pour s'y appliquer.

Quelque haute opinion qu'il mit des talens de son cher Gustave-Adolphe, il eraignit que le poids des affaires n'accepblat sa jeunesse. Il jugea donc à propos d'ordonner dans son testament que la Reine auroit la régence, sit gouverneroit le Royaume conjointement avec Jean Duc d'Ostrogothie son Neveu de

# GUSTAVE-ADOLPHE 77

fix des premiers Sénateurs, dont il conmoissoit le zèle, la prudence & l'expérience. Jusqu'à ce que son Fils est atteint l'âge prescrit par les Loix. Or,
par le Décret de la Diéte générale de
Norkæping, en 1604. qui comprenoit
les principaux points du droit public de
Suéde, il avoit été statué que le Successeur à la Couronne, ne pourroit agir
comme Roi & de son Chef, qu'après
qu'il auroit atteint l'âge de vingt-quatre
ans accomplis: qu'avant ce tems il lui
seroit donné des titteurs pour gouvermer l'Etat en son nom.

La Suéde avoit alors trois grandes guerres à soîtenir. Il lui faloit opter entre une administration partagée, & pas-conséquent sujette à des lenteurs préjudiciables aux affaires; & une administration réunie dans la personne d'un jeune Prince, qui entroit à peine dans l'adolescence. La situation étoit des plus critiques. Les Etats assemblés à Nykosping quelques semaines après la mort du Roi prîrent cet objet en délibération; & après un mûr examen, ils jugèrent que la prudence du jeune Roi étant suffisamment prouvée, il seroit ridicule de s'astreindre à une Loi, qui ne paroissoit pas saite pour lui; qu'il

s'agissoit de la sagesse, & non pas de l'âge; que la providence, en affligeant les Suédois par la mort d'un Roi qu'ils aimoient, sembloit vouloir les consoler en leur en donnant un autre, sur quielle avoit, pour ainsi dire, répandu tous ses dons: qu'elle sembloit par la leur prescrire la conduite qu'ils devoient tenir.

La résolution prise d'abandonner le Gouvernement au jeune Roi, on presfentit la Reine sur une démarche, qui pouvoit ne lui être pas agréable. L'eremple de tant de Reines, qui ont eu recours à toute sorte de movens, pour prolonger leur régence, & retenir l'autorité au préjudice de leurs Fils, faisoit craindre, que la Mère de Gustave ne trouvât mauvais, qu'on voulût la dépouiller de la sienne presque aussi tôt qu'elle en avoit été révêtue: mais Christine n'étoit pas de ces femmes en qui l'ambition étoufe tout autre sentiment, Elle aimoit son Fils préférablement à tout; & elle le connoissoit assez, pour le juger digne de commander à une nation guerrière, qui aspiroit à de grandes choses. Desque cette illustre Princesse connut les sentimens des Etats. elle se désista sans difficulté de la régence, & le Duc Jean d'Ostrogothie,

# GUSTAVE-ADOLPHE 702 avec les six Sénateurs n'eurent pas de peine à suivre son exemple. Le Duc offrit même de rénoncer par un acte solemnel à toutes les prétentions qu'il pourroit avoir à la Couronne pour lui & fa. postérité, le tout en faveur de son Cousin & de ses descendans légitimes. L'offre fut acceptée, pour couper court à tous les prétextes dont des esprits mal, intentionnés pourroient se servir dans la fuite pour troubler l'Etat. Jean se réferva néanmoins pour lui & ses descendans le droit de succeder, au cas que la postérité du feu Roi son Oncle vint, à s'éteindre. Gustave, pour témoigner, à ce Prince la fatisfaction que lui donnoit son procèdé, lui accorda sa Sœur: en mariage, & augmenta fon appanage d'une patie de la Westgothie, Nous n'examinerons point ici quelle raison, put engager le Duc Jean a une démarche si extraordinaire. Il est rare qu'un Prince rénonce de plein gré à des droits. qui ont le trône pour objet: mais comme tout ce que nous pourrions dire làdessus, ne seroit que pures conjectures, on nous dispensera de discuter un point si difficile à décider. On peut supposer vraisemblablement, que Jean aimoit le

qualités de Gustave-Adolphe, & qu'il ne se sentoit pas assez de crédit pour lui disputer le trône; peut-être meme étoit-il assez bon citoyen pour le lui sa-crisier, quand même il auroit eu un parti assez puissant pour l'y élever, ce qui auroit toujours rencontré de très grands obstacles, & n'auroit pu se faire sans exposer la Suéde à se déchirer elle-même.

Quoiqu'il en soit, après que les Etats curent pris tous ces arrangemens, ils déférèrent, d'une voix unanime, l'autorité suprême à Gustave-Adolphe. Il en remercia l'assemblée par un discours qui charma tout le monde. Sa jeunesse . fon éloquence, sa hardiesse, son maintien grave & décent, la noblesse de ses gestes. & plus que tout encore sa thodestie. & la justesse de son jugement ravirent tous les affilhans. Chacun l'adu miroit, chacun predifoit fa grandeur future. Il commença par remercier les Etats de ce qu'ils venoient de faire en fa faveur, & de la conflance qu'ils lui témoignoient. Il dit que, vu sa grande jeunesse de circonflunces critiques où le trouvoit le Royaume, il auroit voloné riers acquiesce au decret de la Diete de Norkæping, qui fixoit à vingt-quatre ans l'âge, où le Successeur à la Couron-

# GUSTAVE-ADOLPHE SI

ne pouvoit agir comme Roi; mais que puisque la Reine sa Mère, & le Due lean fouliaitoient d'être déchargés de la tutelle que le feu Roi leur avoit confiée, & que les Etats le jugeoient capable d'administrer le Royaume par luimême, nonoblant fa grande jeunesse, A croyolt devoit désérer à leurs très humbles & très fidèles instances: qu'il se chargeoit donc du Gouvernement on nom de la Très Same Trinité; affurant ses fidèles sujets qu'il auroit une particuhère attention à protéger tous les ordres de l'Etat: à maintenir la vraie Réligion Evangelique reçue dans tout le Royaume & contenue dans la pure parole de Dieu. & à tenir la main à ce que chacun put jouir des immunités, droits & prérogatives que les Loix de Suéde accordent à chaque membre de l'Etat.

Les affaires furent expédiées avec une diligence extraordinaire dans cette Diéte. On y prit les plus fortes résolutions, pour mettre le jeune Roi en état de se désendre contre tant d'ennemis, & au bout de quatre semaines tout sur terminé, & les Etats se separèrent, après que le Roi leur ent sait encore un discours pour les exhorter à l'union, & les assurer de sa bienveillance Royale.

Le Couronnement du nouveau Roi fut renvoyé à des tems plus tranquilles & différé jusqu'en 1617. mais son régne commença du 13. Décembre 1611. Epoque remarquable pour la Nation Suédoise, dont la gloire & la réputation alla depuis toûjours en croissant. Gustave prit les rènes du Gouvernement avec la facisfaction de tous ses sujets. Ce niest pas qu'il n'y est des ambitieux & des mécontens en Suéde, qui trouvoient que c'étoit beaucoup hazarder que de confier le Gouvernement à un Roi à peine sorti de l'Enfance: mais ils n'osoient faire connoître leurs sentimens. que d'une manière détournée, qui par roissoit plutôt un effet de l'amour de la patrie, que de l'amour propre qui les faisoit se préférer tout bas à un Prince fans expérience. D'autres trouvoient mauvais que la nation continuât à rénoncer au droit d'élection en faveur de la maison de Vasa, droit si glorieux pan lequel tout Suédois d'un certain rang, d'une certaine naissance & d'un gertain mérite pouvoit aspirer au trône : ils oublioient la constitution des Brats de Westerahs en 1544, par laquelle ils annullent le droit d'élection en faveur de la posterité de Gusta-

# GUSTAVE-ADOLPHE 82

ve I. (1) Mais tous ces murmures secrets & intérieurs fûrent étoufés par la manière dont le jeune Roi débuta dans la Gouvernement. D'abord il fit un choix si judicieux des plus excellens fujets pour occuper les places vacantes à tant à la Cour, que dans les troupes & les finances, que ces ennemis-mêmes fûrent étonnés de son discernement & de sa pénétration, & renoncèrent à l'espérance de trouver à mordre à sa conduite. Enfin il établit pour présider à tous les bureaux, tant des affaires étrangères, qu'intérieures, civiles & de la guerre le fameux Axel Ozenstierna jeune Sénateur, qui n'avait pas alors trente ans; mais dont le génie & les talens tenoient en quelque sorte du prodige. Le seu Roi, qui connoissoit tout son mérite, l'avoit nommé un des six Sénateurs, qui devoient partager avec la Reiné & le Duc d'Offrogothie les foins

<sup>(1)</sup> M. Starte ignoroit cette constitution puisqu'il dit p. 20. que ce sur à l'occasion de l'avénement de Gustave Adolphe au trône des Suéde, que ce Royaume sur rendu héréditaires dans la Maison de Vasa. Au reste par les dernières Lois publiques de Suéde, il a été samé qu'aucun Prince ne pourra monter sur le mône de ce Royaume avant l'age de 21, ans accomplise.

# 24 HISTÖIKE DE

de la tutelle de Gustave-Adolphe. Voila donc Oxenstiama seune Chancelier d'un Roi plus jeune encore. Nous le verrons le prémier homme de l'Europe pour les affaires, & l'un des plus sages Officiers de guerre de son jeune mastre: conduitant une armée avec autant d'intelligence de de capacité, qu'une négociation, fervant également bien dans un champ de bataille. & dans le cabinet: en un met il devint aufli célébre que son maître, & le second après

lui dans les rangs de la gloire.

Cenérdant le Roi d'Angleterre & les Etats Généralit des Provinces-Unies, à qu'il importoit que la Navigation de la mer Baltique, ne fût point troublée par une guerre entre les deux Puissances maritimes du Nord, tachèrent de reconcilier le Dannemark avec la Suede. Leur intérêt & peut-êure la justice sonbloit exiger qu'ils secontussent un icunt Roi, attaque par trois ennemis puissans, & dont le Royaume épuisé ne pouvoit plus que retarder un peu sa ruine; mais Jacques I. n'employa jamais ce qui s'appelle la dernière raison des Rois. Tout le monde fait que ce Prince se piquoit autant d'être pacifique, que d'autres se piquent d'être guer-

GUSTAVE-ADOLPHE & riers. Sa manie n'étoit pas de troubler le repos de personne. Il décessoit tout ce qui s'appelle voies de fait. & son cheur éroit tolliours ouvert à la concl-Kation. Il fouffroit tout phitôt que de rompre la paix avec quique ce fût. On assure même que de voir seulement une épée nue le faisoit tomber en syncope. Sa marcte étoit de passer pour bon Latiniste de grand Théologien, ce qui faifoit que Henri le Grand Roi de Franee, ne l'appelloit que le Desteur Facques. Ce Prince, tel que je viens de le dépeindre en peu de mous, envoya en Dannemark le St. Amstruther, & le Sr. Spence en Suéde. Ces deux Ministres avoient ordre d'offrir aux deux Rois la médiation de leur mature & de travail+ ler à les réconcisser. Mais on ne put iamuis convenir d'un Armistice. Le Roi de Dannemark enflé de ses succès précedene. & de ceux qu'il se prometroit encore, faisoir le difficile; & le joune Roi de Suede plein d'honneur & d'annbition eraigneit de se commettre & de faire quelque démarche contraire à Phonneur de la Couronne. On en revint donc aux hostilités, malgré les remontrances des Ministres d'Angleserre and le peo de force que Gulla-

ve pouvoit opposer à son adversaire, On crut que le jeune Roi de Suéde plein d'ambition & du désir de se signaler, ouvriroit la campagne par le siège de Calmar, qui étoit la clé de la Snéde: mais Gustave connoissant ses forces & celles de cette place, dont les Danois avoient encore augmenté les Fortifications, étoit trop habile, pour aller confumer sa petite armée devant une Forteresse, dont la prise lui coûteroit beaucoup de monde, de tems & d'argent : encore étoit-il incertain s'il en viendroit à bout. Il aima mieux porter la guerre dans le pays de son ennemi, pour arrêter ses progrès en Suéde, & empêcher que celle - ci ne devînt le théâtre de la guerre. Il s'avança donc vers la scanie & y fit une irruption, tandis que le Duc Jean d'Ostrogothie, qui avoit levé un bon corps de troupes. dans fon Duché, fut chargé de veiller, à la conservation d'Elfsbourg, que le Roi de Dannemark menaçoit avec sa Flotte. Ce Prince avoit laissé pour défendre la scanie, un bon corps de troupes Allemandes, que lui avoit amené George, Duc de Lunebourg; le même qui dans la suite fut nommé Général des troupes Protestantes en Allemagne

# GUSTAVE-ADOLPHE. 87

& Protecteur du cercle de Basse-Saxe, qui passa ensuite au service de l'Empereur, le quitta pour embrasser celui des Suédois, & abandonna encore celui-ci

au bout de trois ou quatre ans.

Gustave-Adolphe en arrivant mit d'abord tout le plat pays à contribution, & vint investir Hellingborg: Ce n'étoit pas une place fonte; mais elle étoit importante pour en faire une place d'armes, & avoir une retraite en cas de malheur. Mais à peine le siège étoit commencé que les Danois se mîrent en devoir de le troubler. Comme ils connoisfoient parfaitement le terrain, ils trouvèrent moyen de s'approcher du quarpier de Gustave au milieu de la nuit. sans que les Suédois eussent aucun avis de leur marche. Le jeune Roi avoit son conartier dans un Bourg nommé Wahe (1). Les Danois l'attaquèrent bruss quement à la faveur des ténèbres & taillèrent en piéces les troupes qui y étoient. Gustave n'eut que le tems de monter à Cheval & de combattre pour sa liberté à la tête d'une poignée de braves, qui s'étoient rassemblés autour

<sup>(1)</sup> Voy. Hift, de Christian IV. I. p. 339. par Niel Schlange Conseiller des conférences, madrite en Allemand.

de hii. La nuit favorifa sa retraite: mais les Danois emmenèrent divers prisonniers parmi lesquels étoit Wrangel Maréchai de sa Cour. Ils prirent aussi les Timballes & l'Etendard Royal, Gustave même courus si grand risque de la vie, que les Denois publièrent qu'il avoit été tué, foit qu'ils le crassent en effet, foit qu'ils voulussent sentement mortifier les Suédois. Mais ce bruit, qui n'avoit pas baisse d'albarmer la Cour & fur-tout la Reine, qui aimoit tendrement ce Prince, fut bien-tôt diffipé par les Lettres de Gustave; qui, après avoir rassemblé ses autres quartiers, avoit fait si bonne contenance que les Danois s'étoient retirés avec leur butin, qui étoit affez confidérable, les équipages du Roi & ceux de quelques Officiers de marque étant tombés entre leurs anzins.

Après cet échec il ne falut plus songer au siège d'Essinghorg. Cependant le jeune Roi ne pouvoir se resoudre à la désensive; il tenta une invasion en Norwege; mais, après divers petits combats où la Fortune sut assez variable, il sut obligé d'accourir à la désense de son Royaume.

Les Danois avoient dessein d'attaquer

Essenaben, qui est une place importante avec un bon Port sur la mer flatique à dix ou doude mille de Sockholm. Leur Flotte sorte de plus de treste Vaisfeaux de guerre, avec huit mille hommes de débarquement étoit déja en mer, & le Roi de Dannemark la commandoit en personne. Ils comptoient aussi d'emporter Jonkteping Ville de la Smalandie alors Frontière des deux Royaumes. Ces deux conquêtes jointes à Calmar, dont ils étolent maîtres, leur ouvroir toute la Suéde d'un bout à l'autre.

La Flotte Suédoise trop foible pour senir la mer contre une aussi puissante Escadre que celle des Danois, étois énfermée dans ses pents, tandis que celles ci rangeoit les côtés de Suéde jusqu'à ce qu'ensin elle jetta l'ancre près d'Essistante de la Westrogothie vers le l'extrêmité de la Westrogothie vers le Fief de Bohus ou Banus, à l'embouchurs d'une petite rivière, qui se jette dans la mer Occidentale (1).

Soit que, comme le prétendent les

<sup>(1)</sup> Elle n'est plus maintenant qu'un Villagé, dépuis que Gustave sonda Goetheborg pas lost de là, & en sit un Port considérable à l'embouchure du Mœludal, désende par un sont sur des rochers, nommé Nouvel-Elssbourg.

# of HISTOIRE DED

Suédois, le Commandant de cette petite (1) place ne fit pas son devoir, soit que la place même sut en mauvais état, elle ne fit presque point de résistance. De là le Roi de Dannemark passa le Sund, entra dans la mer Baltique. & cingla vers Elfsnaben; mais il ne fit. presque que passer, & voulant profiter. de l'absence du Roi de Suéde, qui se tenoit avec sa petite armée à portée de Jonkeping, pour couvrir cette place contre les Danois qui la menaçoient, il s'avança jusqu'à Wapholm qui n'est qu'un Bourg fortifié à deux lieues de Stockholm, pour défendre l'entrée du Canal, ou détroit, qui communique au Port de cette capitale.

A la prémière nouvelle que reçut le jeune Roi de Suéde de la route que prenoit la Flotte Danoife, il accourut en diligence à la tête de douze cens Soldats étrangers que le Colonel Monick-hosser lui avoit amenés des Pays-Bas, &

<sup>(1)</sup> C'est un Golphe, que la mer du Nord sorme entre les côtes Occidentales de la Suéde, & les côtes Orientales de Jutland. Les Suédois appellent ce Golphe Westsee, mer d'Occident par opposition à la mer Baltique qu'ils nomment Ostsee, mer d'Orient, parce qu'en essét elle est à l'Orient de la Suéde.

GUSTAVE-ADOLPHE OF à qui un négociant Hollandois nommé Cabelliau, avoit eu l'adresse de faire traverser la Norwege sans aucune perte (1). La présence du jeune Roi rasfura la Ville de Stockholm, que l'approche de la Flotte ennemie avoit fort allarmée. On avoit ramassé à la hâte tout ce qu'on avoit pu trouver de Paysans & de Bourgeois de bonne volonté en état de porter les armes. Le jeune Monarque les joignit aux douze cens étrangers, & partit deux heures après pour aller chercher les Danois holm (2). Mais ils n'avoient garde de l'attendre. Tout ce qui avoit été mis à terre fut rembarqué avec beaucoup de

(1) Cabelliau eut une Fille fort jolie avec qui Gustave s'amusa quelque-tems, & de ce commerce il naquit un Fils que ce Prince voulut, qui portat le nom de Vasabourg, en mémoire de l'attachement & du zele de Cabelliau, pour la Maison de Vasa. Ce Fils sut fait Com-

te dans la suite.

(2) M. S. de M. Arck. L'Auteur Anglois (D' Hatcte) envoie Gustave - Adolphe en Carelie, & tout de suite le fait agir comme s'il étoit en Suéde, sans nous dire s'il étoit reveau d'un si long voyage, ni à propos de quoi il l'avoit fait. On verra combien ce voyage est imaginaire par le détail qui va suivre. La Suéde étoit alors trop en danger pour que Gustave s'en éloignat.

hâte, & le lendemain toute la Flotte, fruit à la voile & fortit du Canal.

Ce fat à quoi se terminèrent tous les préparatifs du Roi de Dannemark, succès peu propre à le confoler des dépenses immenses qu'il avoir faites pour equiper sa Flotte. Il s'étoit flatté de surprendre Stockholm avant que notre jeuhe héros, qui étoit à quatre vingte lieuës de-là, pût venir au secours; mais foit qu'il mît trop de lenteur dans ses opérations, ou que Gustave mit trop de diligence dans les siennes, il échosia élans son dessein, par la célérité oc la résolution du jeune Roi. & se retira entièrement dégoûté d'une guerre si coûteufe, où il avoit affaire à un ennesni qui se trouvoit par tout, & qui se reproduisant, pour ainsi dire, soi-même, suppléoit ainsi à ce qui lui manquoit du côté du nombre des Soldats. Co fut alors que Christian IV. commença à faire plus d'attention aux sollicitations des Ministres d'Angleterre & de Hollande, qui l'exhortoient à s'accommoder avec le Roi de Suéde.

Gustave de son côté se montroit entièrement enclin à la paix, pour se débarasser d'un ennemi si proche & si incommode. D'ailleurs il ne faut que jet-

GUSTAVE-ADOLPHE 98 ser les yeux sur la carte, pour voir de quelle importance il lui étoit de recouvrer Calmar & Elfsbourg; dont l'une ouvre la Suéde par la mer Baltique, & l'autre par la mer du Nord. Calmar étoit une place forte & un port très-importent, pour la communication avec la Finlande, la Livonie, la Pologne & la Moscovie. Elfsbourg étoit le seul port que la Suéde ent alors sur la mer du Nord; en le perdant elle perdoit tout Commerce, toute Communication avec l'Allemagne & par conséquent avectout le midi de l'Europe. Gustave-Adolphe vouloit donc absolument recouvrer cos deux places, & en demandoit même la retrocellion comme un article préliminaire du traité. Le Danois avoit de la peine à se dessaisir, ne voulant pas perdre sout le fruit des fraix qu'il avoit faits. Gustave prétendoit qu'ayant été attaqué injustement, l'agresseur ne pouvoit naturellement prétendre aucune indemnifation. Après bien des débats Gullave offrit enfin une somme d'arcent, qui fut réglée à un million d'écue en monnoie d'argent; moyennant cela la paix fut conclue & signée à Knoerced le 28me. Janvier 1613. & confirmée la

même année par les Eta's de Suéde (1). On imposa dans tout le Royaume une capitation, pour payer ce milion d'écus au Roi de Dannemark & cet impôt sut nommé la Capitation d'Elssbourg (2).

Les limites des deux Etats en Laponie fûrent aussi réglées, de manière que la Suéde ceda au Dannemark cette étendue de côte entre Titissiorde & Warangue, & conserva les mines de cuivre de Rannavari. On convint aussi que le Roi de Dannemark rénonceroit à ses vaines prétentions au trône de Suéde; que cependant il pourroit continuer à mettre les armes de Suéde dans les siennes; & que Gustave de son côté cesseroit de prendre le tître de Roi de Laponie.

Le Roi convoqua les Etats à Stockholm, &, pour éviter les dépenses que de fi fréquentes assemblées occasionnoient dans un tems, où la noblesse & le peuple étoient épussés, il fut réglé qu'il n'y viendroit que les Evêques; avec un Ecclesiastique de chaque Chapitre, deux Nobles de chaque Province, & quelques-uns des Magistrats des

<sup>(1)</sup> M. de M. A.

<sup>(2)</sup> Descript. Geog. de la Suede par Eric Funcii.

GUSTAVE-ADOLPHE. 95 Villes pour le tiers Etat. Ce petit nombre de représentans étant arrivés, Gustave leur adressa le discours suivant (1).

# Messieurs,

" Je ne puis qu'être sensible à l'empressement avec lequel vous avez " obéi à mes gracieux ordres en Vous " assemblant pour convenir de divers " points d'où dépend le salut du Royaume. C'est pour ménager les facultés ", de mes sujets, que je n'ai pas jugé à " propos de convoquer tous les Députés des Villes, des Provinces & de " la Campagne (2).

" Je Vous aurois même volontiers " dispensés d'assister ici, si j'avois pû " me passer de vos sages avis; & si je " n'avois été, pour ainsi dire, forcé à ", vous convoquer par la nécessité des

, tems.

بر يات

" Depuis la dernière Diéte tenue à " Stockholin la paix a été heureuse " inent conclue entre le Roi de Danne " mark & Nous, ce que Dieu veuille " avoir été fait à la gloire de son nom " & pour le bien des deux Royaumes,

(1) M de M. A. (2) Tout le monde fait qu'en Suéde les Payfans ont voix & féance aux Diétes.

, & c'est sur cet objet que doivent rou-

ler vos délibérations,

" Nous allons, de l'avis de notre fidéle Sénat, Vous faire faire lecture du traité, de point en point, comme Vous l'avez défiré, afin qu'au nom de tous les Etats Vous puissiez avifer aux moyens de conserver la paix que nous venons de conclure. " Vous n'ignorez pas, Messieurs,

de combien de difficultés étoit hérissé le Gouvernement de ce Royaume lorsque j'en pris les rênes, par une disposition particulière de la Providence divi-,, ne, & la follicitation de tous les Erats. Dieu sait que ce n'a été ni par ambi-, tion, ni par cupidité que je me suis charge dans un âge si tendre, d'un si , pefant fardeau; mais uniquement par , zèle & par amour pour ma Patrie, & , pour l'avantage de tous mes fidéles , sujets. Je quis suffi protester que de-, puis cet événement, je n'ai goûtéau-... cun repos ni facisfaction, que celle , d'avoir, malgré la situation facheuse des affaires de Suéde, procuré la paix contre toute attente, desorte que mes , fidéles sujets, n'ont plus à craindre " les invasions de l'ennemi & les rava-, ges qui en sont les suites.

GÜSTATE-ADOLPHE. 97

" je firis resola d'entretenir le bon voilinage de ce côte le , & ferrere, avec l'aide de Dien, de parvenir à in accombiodentent avec nos autres entientis! J'ai deja fait sondet le Rol de Pologne, par mes Ambassadeurs; je l'ai fondé moi-même par Hes letues, & jen al reçul des res poilles, dont on volls remetita des , a lieu de croise, que com le a bientot amene a me heureule fin: Mais " quel qu'en puille être le succes, nous adribas colifours recours au Tout-Paise fant, qui theilt dans les mains la pain & la gherfe m& hour tengnant a fa ... alvine Providence, hous he heally on . Hills and who year Administ both bro-, curer le plus grand blêh, fans prejudiee des incèrets de l'Étar, & de mon Flore symbos sanding one encorduite THEMETHE THE fall la phix a des con-त्त्रास्त्रात्र के विद्या विभिन्न हैं संभूति हैं से तर कि विद्यार , prevenil display grillid inalicationer ngen politi retablit les forces de ce Ju Po Faume dela fi diminuees. L'épui-"Pethen Cycheful ne permettoit pus de , Fedhinner languerre avec quelque for Tome I. E

possible d'obtenir de meilleures con-"ditions, Cependant. me y donnent leur agrét yeulent concouring il nen refultera , aucun dommage, & que les choses pourront être arrangées de façon que ...les sujets ne s'en ressentiront po , Je me flatte auffi que ce que fait de mon chef, pour le bien & infireté de la patrie, fera recujave reconnoillance de tous mes fide sujets, & qu'on aura l'équité de cro re que je n'ai eu en vue que ai de mes peuples pour jui de verse rois volontiers toutsmon lang, sin anne je lai déja fait voit en désions Lions où j'ai expolé ma vie pour Le Roi de Dannemark avoit a l'espace de six ans pour le payement tal de la fomme en question Etats ayant appropyiétoute la de leur jeune Roi de l'en ayan cié par un discours publicantre moven de satissaire d'abord à tie, du payement, & Christian rene bonne foi ponr bonne foi évacua tes les places qu'il occupoir, en six en commençant par Calmar de les je mit à Gustaven Adolphe. Les Lists f Tome L.

# GUSTAVE-ADOLPHE. 99 rent plus, & voyant ce jeune Prince résolu de pousser vivement la guerre

contre les Moscovites, ils firent bon une somme de cinq cens mille écus

destinée à cette expédition.

Le jeune Roi de Suéde ardent comme un lion, aimant la guerre, ne respirant que les occasions de justifier le choix & l'amour de ses peuples, se promettoit bien de faire payer aux Moscovites les pertes que les Danois lui avoient causées.

Mais une passion, souvent victorieuse de l'ambition, vint suspendre ses préparatis; le plus soible des Dieux enchaîna pour quelque tems ce jeune Alcide, le desarma, & lui sit oublier les attraits de la gloire, pour d'autres charmes, dont il ne put se désendre, ainsi que nous le verrons dans le livre suivant.



# 100 MISTÓIRE DE

# LIVRE SECOND.

LI CHARGENT.

Revolutions en Moscovie. Causas de la guerre entre la Suede & les Moscovites. Ils ensent pour Czar le Prince Charles-Philippe frère de Gustave-Adolplie. Amour du jeune Roi pour Eldes Brahe. Il fonge à l'époufer: La Reine Mère s'y oppose. Il fonde la Pille de Gottembourg. Description de cette Vilte. Traité apet les États-Généraux des Provinces - Unies: Etabliffement dus Tribunal Souverain à Stockholm. Exemple singulier de l'amour de ce Grand Roi pour la justice. Arrivée de Prince de Suéde à Wibourg. Changement arrive dans les affaires de Muscovie. Assemblée des Etats de Suéde. Gustieve s'y justifie des bruits qui couroient sur son gout pour la guerre. Il rappelle son Frère en Suede. Part pour faire la guerre aux Moscovites. Député de Heidelberg. Sa Commission. Reponse remarquable du jeune Bot. Il refuse d'entrer dans la Lieur Protestante. Il envoye un Ambassadeur au Roi de Dannemark. Discours qu'il tient au Etats

GUSTAVE ADOLPHE. 101 de Finlande. Il fait la paix avec les Moscovites. Mattvajses maneuvres du Roi de Pologne. Ramarque fur une reflexion de M. Bayle. Efforts inutiles de Gustave-Adolphe, pour purvenir à un traite definitif avec Sigirmand. En-, srevue de Gustave-Adolphe avec le Roi de Dannemark. Prolongation de la Trève anes Sigurmend. Gustave - Adotphe fait un voyage à Berlin, pour voir la Princesse Marie-Eléonore. Il la trouve à son gré. Il oublie la jeune Comtesse - de Brahe, Il resource à Berlin. Il va à Heidelberg. Ce qui lui arrive en ce voyage. Son Meriaga Histoire abre-· tree de Rabrenbach. Caractère extraor, dinaire de cet Officier. Il est condamne à mort. Il tue guerre Soldats de tenor qui le gardoient, Es, est enfri masfacra. Podre bien comprehence the goe nous allonsidire de la guerre entre la Suéde & la Moscovie, il est nécessaire de reprendre les choses d'un peu plus haut, Basile Eils de lean & Pent Fils de Basile l'aveuple sur le premier Grand

Duc de Moscovie, qui prit le tître de Czar. Il enleva aux Polonois la princi-

# ios HISTOFRE DE

lensko & de Severie, & mourut en 1533. laissant pour Successeur Jean-Basile son Fils, qui conquit une partie de la Livonie & les Royaumes de Casan & d'Astracan. Il mourut en 1584. laissant deux Fils, Fædor Ivanovitz qu'il avoit eu d'Anastasse & l'infortuné Démétrius, fruit malheureux d'un second Mariage.

Fædor lui succèda. Il prit une telle affection pour un homme d'une naissance obscure, nommé Boriz-Fæderowitz Goudenou, qu'il le fit son premier Ecuyer, & lui donna sa Sœur en Ma-

riage.

Boriz devenu Beau-Frère du Czar, & fon premier Ministre, conçut le dessein de monter sur le trône, d'autant plus que ce Prince n'avoit point d'Enfant & que la succession regardoit son Frère Démétrius, que Boriz eut l'adresse d'écarter des affaires, le tenant dans une obscurité qui le sit presqu'oublier. tandis que de son côté il tâchoit de gagner l'affection du Peuple par des libéralités, des diminutions d'impôts & par tous les autres moyens qui féduisent la multitude, & l'empechant de voir le piège, que lui tendent les tyrans. Boriz gouvernoit entiérement l'Etat par l'indolence du Czar & son aveugle con-

# GUSTAVE-ADOLPHE. tof fiance and favori. It difficion de tout tes les charges, & ne les conféroir qu'il écuriofful vondoient blen se dévouer à hui.

1 Cependant Démétrius, Frère du Czar. étoit dans une espece d'exil à Uglitz, & trop jeune pour fentir les malheurs & pénourer les vues de Borizi, il le laisfoit ietter les fondemens de la grandeui fun: les ruines de la flerine. H'n'avoir autour de lui que des créatures de son ennemi; performe qui l'éclairat sur ses démardhes cou qui s'interessat à la conservation du légitime héritier de la Couronne. si ce n'est les habitans de la Villetoù il fabloir la rélidence. Boriz réloi lu de fe défaire de ce jeune Prince, fit en sorte que le seu prit à la Ville, & dans le tumulte, il fit assassiner Démétints! La Wille d'Uglitz fut reduite en cendres, & les affailles du jeune Prince périrent par les mains d'autres affaffins apostés par le tyran, qui par là déroba son crime au Czar, qui ne voyoit d'ailleurs que par ses yeux.

Bonz, voyant que ses dessens réussissoient, li'en dementa pas-là, il empoisonna son maître ex son bienfaiteur, co par ce crime il éteignit la race de

13

SOM HIS TONIA VEADEN Ruriels, gai régacit depuis folongermie tes les charges. & ce les sairesloM en Après gela il neusitimes difficilmes Boriz Goudenou, qui gouvernoit deja avec une autorité absolué de monter sur le trône. Il s'y maintint d'abond parola même adjesse qui l'y avoit dice sais obflacle; il diginua los charges du però ple, augmenta les priviléges de la not bleffe de accorda divers avantages anà commercans; mais toute fai pradence ne le put garantir des malheurs auxquels tout, usurpateur doit s'attendre. Uniquis ne Moine renversa tome samulationel Il se nommoit Aritho-Obropeia inacif de Jaroflaw d'une famille noble & ancierol ne. L'excès de ses-débauches avoit ens gagé ses parens à la faire enfermen dens le monastère de Afrinanta i pant liobliget à changer de bratilies c. Effectis vement il avoit nami flevenir de fesegas remeris. En volitor le remiseren encies rement à la Réligion, vlorsqu'un vieux Moine, qui avois reçu autrefois quelque mortification de Boriz, & qui cher. choit à s'en venger, crut trouven dans le jeune Arisko tout ce qu'il lui faloit pour cela. Il s'appierent qu'il avoit l'esq prit vis & entreprenant, cles manies res

GUSTAVE ADOLPHE. 107 res souples & infinitantes, que toute sa dévotion n'évoir que grimace, & qu'il étoir propre kitous les rôles. Il his dit un jour qu'il ne tiendroit qu'à hi de devenir um Souverain très puissant. A ces mocs le jeune Moine, dont le cœur n'avoit pas changé de trempe, ouvrit de grands yeur, & attentif up dilcours du wieux Moine, il rémoignait pue sen siienes, qu'il ne tiendroit pas à lai que à choic ne réuffit. Le vieux Moine l'instruille alors du Genvernement de Moscovie, & combien il lui seroit sacile de se faire pusser pour le Prince Déeidinos allaffind a Unite antile entrois foit l'inconstance du peuple, son avidite pour les nouvealtes quirisaine vies grands vonere Bortz. En um moo ii le peridada. & l'avent bien exercé au pouvenu rôle qu'il biloit jouer villenvoya 1 Know the all Prince Adam What not wisken qualite de Geschhogene de A Chambre pandle que de l'en côte il part coursium partie de la Malbavie, la mage par tout le brait une Dometifus Fils da Czur Jean-Baille Li netoupolat monte gaera inièta aganérea ver ida dell'on quion avoir cu de l'amminéri Pavolt find foreignein Charelund Upher four in conduite dun Centilionne at-

taché à la famille de ses Souverains, & avoit fait mettre à sa place le Fils d'un Prêtre Russien à peu-près de son âge -& de sa taille; qu'il s'étoit résugié à la Cour de Wiesnowiski, & qu'on le verroit bientôt revenir à la tête d'une puisfante armée pour chasser l'usurpateur. Tandis que ce bruit se répandoit dans toute la Moscovie le jeune Moine, que le Prince Wiesnowisky avoit, agréé à son service, se distinguois de tous les Courtifans par fa bonne mine. Il gagna bientôt l'affection du Prince, à qui il ne crut plus devoir faire miltère de les desseins. Il lui révela sa prétendue naissance a comment il auroit été la victime de l'ambition de Boriz sans les prés cautions de sa Mère, qui avoit suppofé un autre à sa place. Il ajoûta beaucoup d'autres choses qui ébranlérent le Prince Polonois. Les bruits que le vieux Moine répandoit en Moscovie de Qui passerent jusqu'en Pologne acheverent de le persuader. Il lui accordanta protection, le traita en Prince, & lui promit du secours. Boriz troublé des bruits qui couroient envoya des Ambassadeurs à Wiesnowiski & lui fit de grandes of fres s'il vouloit abandonner l'Imposteur; lui faisant en même tems insuver qu'il

#### GUSTAVE ADOLPHE. 197 étoit bien assuré de la mort du vrai Démétrius, & que celui qui en usurpoit le nom & les tîtres, n'étoit qu'un fourbe dont il faroit la dupe Mais toutes ses offres, toutes ses remonitances ne sirentancune impression. Cependant pour le mettre mieux à couvert de la vengeance de Boriz, il l'envoya chez George Mnizak Palatin de Sendomir son intime ami, qui le recut avec tous les abonteurs imaginables. Ce Palatin avoit ane Rille nommée: Marine d'une grande beaute, fort ambitiquie compenserupuleuse sur les moyens de satisfaire son ambition. Elle donna dans la vue du prétendu Démétrius, qui de son côté nous pas de peine à lui plaire, offrant aveg les graces de la perfonne les espésinces féduifantes d'une Couronne. Le Palatin approuva cette passion, & accoirda sa Fille ad'Imposteur. Après cela ihremploya tout fon crédit, qui étoit grandedans les Schats, pour lui obtenir du fecours de Roi Sigismond his permet de faire des leves en Pologne. Bienitôt par le crédit de son Beau-Père il fe vir à la têre d'une armée ; qui devoroit déja les dépouilles des Moscovites. office croutingrafque aucun obitaele la les mamples abiffés le reçurent com-

YOU THIS TO LEVE DUE

me leur liberateur. Il avoit déjà passe Krom lorsqu'il reçut la nouvelle, que Boriz craignant de tomber vis entre ses mains s'étoit empoisonné : que le penple s'étoit déclaré pour sa famille ; se avoit mis ser le trône Eudor Borizo-wiz son bils agé de seize ans ; mais que la Noblesse n'étoit pas contente de cette élection, & avoit prodamé Czar-le Prince Démétrius.

A cette nouvelle, le faire Démétrius; juges qu'il convenoit de faire alligence pour fontenir la Noblesse, qu'ilse dévaroit pour lui. Il s'avança vers Moquou fans s'arrêter, & y sut reçu avec des cris de joie, & des réjoussances infinies. On lui livra l'infortuné s'ordor-Borizowiz, qu'il sit aisse verangles, est après cette exécution nous plus des vant lui, como otto pour l'anno plus des vant lui, como otto per l'anno plus des vant lui, como otto per l'anno plus des vant lui, como otto per l'anno plus des la prisonette exécution nous plus des vant lui, como otto per l'anno plus des la prisonette des controls de la prisonette des controls de la prisonette de de la pr

Enfin il fut contenné le 2 n. Juillet 1005. avec Marine fon lipoufe. il appella à ful Cour la Mére dan métionale. Députifies, sque Bork adoit releguée dans un l'Couvent Al alle au dévast deli-le avec beaucoup de pontpus, les leges dans le Château & la traita comme su elle est été véritablement su Mére. Sois craince, sois reconnoissance este le resconne pour son Bille II pages chsuis.

### GUSTAVE-ADOLPHE. 100 vouloir s'appliquer aux affaires de l'Etat. & l'on commença à esperer de voir la En des troubles & un régne des plus heureux mais le nouveau Czar ne se démentit pas long-tems. Eblour de fa. forume, il fe livra aux plus grandes debauches. Il abandonna à la femme & aux Polonois tous les soins du Gouvernement. E ne se reserva que la liberté de pouvoir satisfaire ses passions qu'il poulla à l'excès; & comme les révenus ordinaires de l'Etat ne suffisoient pas pour subvenir à ses dépenses, d'autant plus qu'une bonne partie étoic la proje des Polonois & de Marine, qui de son eôte ne menoit pas une vie plus régu-Mère que son mari, il falut mettre de houveaux impôts. Le peuple commenca à marmurer, les grands de Moscovie Boyars & Knez dtoient outrés de fe voir négligés, & toute l'autorité, toutes les richesses entre les mains des Polondis. On en vint bien tot à se dire à l'oreille toutes les avantures du Czar : THE HEH Well plus Ingenieux & demail quer un sourbe que le dépit de le voir pris pour dapel.

ing: Philippie de l'impolitant ciant comme de l'active de l'impolitant de l'active de l'ambolitant de l'active de

# HO HISTOIRE DE

odieux. Basile-Iwanowiz Zuski . ou Suiski, qui descendoit de la Maison de Ruriels par les Ducs de Susdal, profita des dispositions des grands & du peuple. se mit à la tête d'une troupe de conjurés, força le Château, & entra dans la Chambre de l'Imposteur qui, pensant éviter la mort, se jetta par la fenêtre dans la Cour. Il fut pris & amené devant le chef des conjurés, qui fit aussitôt appeller la Mère du vrai Démétrius, & lui ayant ordonné de dire la vérité, il lui demanda si c'étoit-là son Fils; à quoi cette Princesse avant répondu, que la crainte jointe au plaisir de se venger du tort que Boriz avoit, fait à fa famille l'avoit engagée à le reconnoître pour tel, qu'elle protestoit devant Dieu, que tout ce qu'on avoit dit de l'Enfant d'un Prêtre mis à la place de son Fils étoit faux; que le Prince Démétrius avoit été poignardé; qu'il n'étoit que trop vrai qu'il étoit mort. & enterré,, & que celui qui en avoit usurné le nom & les tîtres n'épot qu'un Imposteur, un Tyran, un Usurpateur. Sur cet aveu Zuski tua le faux Démétrius d'un coup de piltolett Marine fur mile en prison avec son Père & son Frère. & il en coûta la vie a près de deux

GUSTAVE-ADOLPHE. 111 mille personnes qui leur étoient attachés.

Zuski fut aussi-tôt proclamé Czar, & couronné le 1. de Juin 1606. A peine s'étoit-il assis sur le trône, qu'il parut un nouveau Démétrius. C'étoit un Commis d'un Sécrétaire d'Etat, qui, s'étant fauvé chez les Polonois, débita, que dans l'obscurité; il s'étoit échappe de Château, & que Zuski avoit tiré sur un des Domessiques de sa Cour croyant tirer sur le Czar même. Les Polonois outrés du massacre que les conjurés avoient fait de leurs compatriotes, saisirent avidément l'occasion de nuire aux Moscovites. Le Roi Sigismond, crut devoir profiter des troubles qui agitoient leur pays, dans l'espérance d'en conquérir une bonne partie, ou même le tout pour v établir sa famille; il appuya le nouveau fourbe, & lui donna des troupes avec lesquelles il s'empara de diverses places. La fameuse Marine, qui s'étoit Jauvée de la prison, le vint joindre l'embrassa, le reconnut pour son mari, & lui en permit tous les priviléges, sacrifiant tout a fon ambition & au delir de se venger de Basile Zuski, qui l'avoit renversée du trône: Le Rojnde Pologne ne se contenta

pas des fecours donnés fous main aux nouveau Démétrius, il fit encore avancer une armée prête à agir selon les mornimences fous le Général Sulkowido. Zuski craignit de faccombet comme sant d'ennemis. Dans les commencemens d'un régne mat affermi. & parmi des troubles Domestiques, it est difficile de peuvoirirélister à un puissant voifin. Le nouveau Czar envoya des Ambassadeurs en Suede & implora le secours de Charles IX, qui me le fix prier qu'autant qu'il faloit pour convenir de la reconnoissance. Il étoit heureux pour Charles que fon Neveu s'emburquit dans une guerre avec la Moscovie. de bublist pour quelque tems la Sueder par-la il avoit le loilir de s'affermir for le trône. & fes sujets étoient en sûreté contre les armes de Sigismond. Mais il n'étoit pas de son interêt de laisser succomber les Moscovites, ni de les secourir affez efficacément pour que la guerre finit si tôt. Le Crar offrit de ne point faire de paix avec Sigismond que de concert avec la Suede. Charles vous loit quelque chose de plus. Il exigea an on lui cedar toute la Carelle : movemnant quoi il promit d'envoyer une année commandee par un bon General and fe-

GUSTAVE-ADOLPHE 1113 cours de Czari: Ces condidons farent anoimhter simble fix an maise on Con convintique le fecours ferdit de dix mille hommes, & que le Czar coderoit, pour lui & les Suocesseurs à perpetuité, zoui ce que la Moloovie avoit possedé de la Cambié. Jacques de la Gardie Connétable & Feld-Maréchal de Suéde, fuc monimé pour commander cette armée Pan imalheunopour le nouveau Czar, il ne put, ou ne voulut pas exécuter l'artiste de la cession de la Carelie. Surquoi la Gardie envoya, un courier au Roi. pour lui fûre part de cet incident, de lui demander de nouvelum ordres. Le Roi irrité ordonna d'a fon général d'attaquer les Mossovites, de leur faire la guerre, de de s'emparer de tout ce qu'il pourroit. Volla done l'imprudent Zuski attaqué par les Suédois, les Polonois, Schlittpolleur foi difunt Demetritis. F Les Polonois profitant de ces divers stons strent des progrès vapides; tandis que la Gardie s'emparoit de Kexholm & de tout ce qu'il pouvoit dans la Carelie. ILie Czar battu de tous côtes fe renferma dans la Capitale. Les habitans de Molcou effrayes officent de reconnotice bom lear Can Uladifias Fils de Sigismond, pourvu qu'il embrassat leur Fig. B. I S. T. O.I. R. E. D. D. D.

Réligion. Cette offre fut rejettée. Les Polonois avant toute chose vondoient qu'on livrât le Czar Zuski, equi s'étoit ietté dans Moscou. Sur le refus qu'on fit de le livrer, il y fut aussi-tôt investipar les Polonois, qui forcèrent la place après un long siège, y mirent tont so feu & à sang, pour venger la moirt de leurs compatriotes, massacrés lors de la confpiration de Zuski contre le faux Démétrius. Ils commîrent des cruautés horribles, passerent une partie des habitans au fil de l'épée, mîrent le seu en divers quartiers de la Ville. & au Château pillèrent le tréfor du Grand-Duoi les Eglises & les Monastères & & entiportèrent une prodigieuse quantité d'or & d'argent, emmenant le Czar Zuski & ses deux Frères prisonniers à Varsovie. Les Moscovites étourdis de tous ces

revers, ne favoient comment fortit du labytinte où ils fe trouvoient : le pays étoit devalté depuis Mostour jusqu'ent Pologne & en Finlande. Ils députèrent au Général Suédois, le priant de suspendre les hostilicés, & offrant leur Couronne au Prince Charles Philippe second Fils du Roi de Suéde, & d'assi fadeurs à ce Monarque, pout le prier

GUSTAVE-ADOLPHE 114 de consentir à leur demande. Le Général Suédois accorda la fuspension d'armes jusqu'à un certain terme : & les Ambassadeurs Moscovites arrivèrent en effet en Suéde, & proposerent de reconnoître pour leur Souverain le Prince Charles-Philippe, movement qu'on fit la paix avec eux à des conditions raisonnables. & qu'on les secourat efficacément contre les Polonois. Soit que Charles IX. ne fit pas grand fond fur les offres d'un peuple si inconstant & si sauvage, soit qu'il ne voulût prendre aucune résolution sur cette affaire avant d'être forti d'embarras avec le Roi de Dannemark, qui l'attaquoit actuellement dans le centre de son Rovaume, il renvoya les Ambassadeurs avec les plus belles espérances. En mês me-tems, il écrivit à la Gardie d'entretenir la bonne volonté de ces peuples pour le jeune Prince, lui permettant d'allonger la trève, s'il le jugeoit à propos, ou de recommencer les hostilités, si les occurrences le requéroient.

Peu de tems après Charles IX. mouret, & Gustave-Adolphe en lui succés dant ne songea qu'à s'accommoder avec le Danois, pour tourner ses armes contre les Moscovites & leur faire la guer-

re avec plus de fuccès, au cas qu'ils changeassent de sentiment. On ne sait & Gustave-Adolphe avoit sérieusement dessein d'établir solidement son Frère sur le trône des Czars, ou de faire pour lui-même la conquête de la Moscovie. ou du moins de toute la partie septentrionale de cet Empire, laquelle étoit fort à la bienséance de la Suéde, Les Moscovites demandoient qu'on leur envoyât le jeune Prince de Suéde avec une petite suite, de peur que le peuple & les grands, se souvenant des excès commis par les Polonois à Moscou, ne prissent ombrage, si le Prince amenoit des troupes. Le Roi ne ingea pas à propos d'exposer son Frère à l'inconstance & à la fougue de ses peuples. Il réfolut de le conduire lai-même à la tête d'une armée. Mais, tandis qu'il rouloit ses grands desseins dans son ame. l'amour vint, ralentir fesupréparatifs muerriers. & lui faire oublier pour quelque tems la Moscovie, où la Gardie continuoit à prendre des Villes su nom du Prince de Suéde, qu'il supposoit Sou. verain de toutes ces valtes contrées. qui composoient l'Empire Moscovite, Gultave entroit dans ce printems de la vie, où les passions exercent leur

# GUSTAVE-ADOLPHE. 117

Empire avec tant de force, où l'ame est si aisément remuée par les objets qui la frappent, où l'amour n'offre que des sleurs qui inspirent la volupté.

Il vit le jeune Comtesse de Brahe. Il fur stappe de sa beauté (1). Elle avoit les traits sins & réguliers, le teint d'une blancheur admirable, la taille bien prisé. En un mot c'étoit sans contracte la plus charmante personne de la Cour. Fustave ne put lui resulte ceue admiration, qui est l'hommage de la beauté. Bien-tôt de l'admiration, il passa la

(1) Les amonrs de Guffave Adolplie & de le boile Blot Brahe font affer connus en Sudin On en fait givera Contes qui pourroient embellir un Roman. Nous nous en tenons à ce qui est de fait, & qui se trouve dans des lettres de Gustave à cette Belley qui se sont con-Keweesi julqu'à nous, & que nous mouvons dans le M. S. de M. A. On voit encore à Rosemberg, très belle mailon de campagne près de Stockholint, un portraft de cette jeune personne, par duit parott qu'ellecétou bien propre à inspirendes sentimens de tendrasse à un jeune Boi tel que Gustaver Adolphe. Au roste il est furprenant que M. le D. Harre n'ait rien fig d'une puffion, qui fait tant d'honnour à notre heros, mot: pance; qu'elle est le marque d'un cipur généreux, & lentible . que parce que , s'en etant rendu le maître, cette victoire n'est peut êrre pas moins glorieule que celles qu'il remporta danschis themps de Mers

#### TIS HISTOIRE DE

quelque chose de plus vis. Il chercha à marier à cette charmante personne, & trouva que son esprit n'étoit pas audessous des chammes de sa personne, Il lui parla d'amour : Elle l'écouta, & comment ne pas écouter un jeune Roi-héros, dont le mérite personnel étoit feul capable d'inspirer de la tendresse; sans rien emprimien de l'éclat de la Colironne? La jeune Brahe n'eut pas plûtôt appris de la bouche du Roi même la passion qu'elle avoit fait naître, qu'elle s'observa avec un soin extrême. Le Roi ne trouvoit que très rarement l'occafion de lui parler, ou de faire parler ses yeux, ne voulant pas exposir la réputation d'une personne qui lui étoit chère. Eusin il prit le parti de lui écrire, pour l'assûrer qu'il n'avoit que des vues légitimes; qu'en un mot il songeoit à partager fon trône avec elle; mais que ce dessein demandoit d'être conduit avec prudence, à cause de la Reine sa Mère, qui pouvoit avoir des vues très différentes. Peu à peu la belle Brahe s'apprivoisa. Non-seulement elle reçut les lettres du Roi; mais elle y répondit; il paroît néanmoins qu'elle avoit mis son Père dans sa confidence, & qu'elle se conduisoit par ses conseils

GUSTAVE-ADOLPHE. rio dans une affaire su délicate. Elle témoigna tant de fagosse, de netonie, & de modelie que larhour du jepne Monarque en augmenta de heautoup, jusqu'à prendre la télolution de faire fonder la Reine sa Mère sur ce mariage, qu'il trouveit lui-même très convénable : car entin, la distisil sout bas; je neiserois pas le premier Roi de Suéde, qui ent appolicione de les sujettes di y en anas ford'examples dans: l'Histoire, & jien trouve affez dans ma famille pour m'y autorifer. Elbe-Brahe est d'une maison finon jaufi sillettras du moins presqui suffirm cienne que celle de Vafair & d'ailleum ja fens que se ne saurois être bensein Auguet elle C'efticequ'ildons ne ables à entendre dans une de les lettres à la jeune maîtresse, qui continuois de iparmires à la Cour chez la Reine Mais souls demokoi avois quelqueinis kestalion dad entreuenir i Enfinenci pour vasti plus relifice au penchant qui l'ena principalis oursides. Due de flaxe-Lie Menhon a lo qui était alors à la Cour de Bockholm, & le priz de s'interesseroi la arquirim a d'antido yen toute domálo. Queron na Pour laixe fréudit le mariage end no the appointed pointion of the part -or thi Duc, for charges yolontiers, d'en Till it

# IND HIST OF READED

pader à la Reine. Mais la réponse ne fur pas favorable. Cette Princesse étul pentizadés que de mettipas aux fecultas damour que l'hyment des Rejendeir ap dinner for Hambeau; que leur gloire; l'imperêt de leurs peuples doivent régler leur manage: Cependant comme elle aimoit tendrement de Rei, qu'elle fawoit d'ailleurs, quane pathon naifante doir case indirectiff distric opposicion trop marquée ne fait que donner plus de vivacité aux fens qu'en veut éten-dre, elle chargea le Duc de dire au Biric quielles approuvoielle ilevat cquil avoir pour Elbe Brate ; que e e columne drien nich hae Beughilfebillus sam Gere se que par fainaillance polici les percue levendbiencencere phie recommendable que les charines y que la marure fembhoir lui avoit prodigues, & que, fi le Roi devoir choise me Epople dans the famille Suddiff i Dire pouvoi intent stadielle a rous egands die cepandane enisitism iki Generosu, Deckephast-old amie; de indépendantment de la qualigrandes sus ceccientines unageraly of proceeds as it been less that of a process elle ne s'y opposeroit point of a life page kroites ki feine Camedes) pauflin fropofer

GUSTAVE-ADOLPHE 121 poser cet arrangement & le hai saire agréer. Le Duc ajoûts beaucoup d'autres choles, pour engager le Roi abien refléchir fur la démarche qu'il prétendoit faire : qu'il ne devoit fonger à le macier qu'après avois donné la paix à les peuples, ot réglé l'incérieur de l'Eant que les Peuples portés à mal juger des démarches des Souverains actribute rojent & des caples finioles fan union avec ElberBrahe: Qu'ils stoient envore eins les deux) si maines qu'un delici de dean ou trois une leur étoit nécessaire. sour le bien connoître avant que de prendre des engagemens d'où dépendon ident bombeur miniciel jame, quand un Roi epocifoir une de les lineres ; il devois sin fished into flow if sidility it remaises ringe Gans ingrodure Rt Cano blanke.

Conflavo. Adolphie avoit trops de despect pour la Reine la Marcy pour ne pasites huneure la la voloitel di s'eltina antore l'ore lieure un qu'elle ne desapproductes pas entities den des pasition, de le choin qu'il faillon, il oriori il le Connecté audi de la voloine de la Reste, il vicevoir tour ce qu'elle lui Reste, il vicevoir tour ce qu'elle lui

pourra dire là dessisse que toute la dans

Tome 1.

ceur tout le respect qu'elle lui doit, & à ne rien dire qui puisse donner du déplaisir à cette Princesse. Il lui dit que ces petits obstacles sont la pierre de touche de l'amour, & des occasions de faire éclater sa constance. Il la prie de ne point changer de sentiment à son égard, & l'assure que les siens sont à l'épreuve de toutes les traverses.

Toutes ces lettres ont un caractère de vertu & de simplicité, qui les rend précieuses & aimables. On y voit brils ler cette pieté, cette crainte de Dieu. ce fond de Réligion, qui fit toûjours le caractère essentiel de ce grand Roi. Une foûmission entière aux volontés de la Reine sa Mère; il espère que Dieu. qui connoît la pureté de ses sentimens. disposera cette Princesse à les approuver, & à consentir enfin à ses vœux: il rend grace à cet être suprême de tous les biens qu'il en a reçus, & en partienlier de l'avoir conservé dans les dangers de la guerre : il exhorte la jenne Come tesse à mettre sa confiance en un Dien ·si bon, qui ajoûtera à tant de graces qu'ils en ont déja reçues, celle dé changer leur tristesse en joie & d'amenen toutes choses à une heureuse fin , & la gloire de son nom, par man s

# GUSTAVE-ADOLPHE. 122

Quant à la Reine, il paroît bien qu'elle étoit tout-à-fait contraire à cette al liance, & qu'elle ne cherchoit qu'à gagner du tems, espérant que les grandes affaires que le jeune Roi avoit sur les bras, fon goût pour la guerre, les fréquens voyages qu'il seroit enfin obligé de faire, soit en Finlande, soit en Livonie, ralentiroient son amour, & le disposeroient à une alliance plus conforme à sa véritable gloire, & aux intérêts de

fon Royaume.

En effet Gustave se réveilla de cette espece de léthargie, où la douceur d'une passion naissante l'avoit plongé, & résolut tout de bon à aller lui-même en personne pousser la guerre en Moscovie; mais auparavant il travailla à régler les affaires intérieures de son Royaume, & commença par faire augmenter les fortifications de Calmar, de Jonkæping, d'Elfsbourg, places Frontières du Dannemark. Sentant la nécessité d'avoir un bon port sur la mer du Nord, il forma le dessein de transporter les habitans de la Ville de Goetheborg ou Gothenbourg, que son Père avoit fondée en 1607, dans l'Isle de Hisingen, & que Christian Roi de Dannemark avoit presque détruite en 1611.

F 2

& d'en bâtir une autre sous le même nom, dans un lieu plus commode, à l'embouchûre du Moeludal. Il en dressa lui-même le plan, & l'on commença dès lors à y travailler; mais ce ne fut qu'en 1618, qu'elle commença à prendre la forme & la confiftance d'une Ville. La rivière, qui coule au Nord de la place, lui fournit toute forte de commodités: on a tiré divers canaux qui traversent la Ville, dont les rues sont larges & bien percées. Elle est bien fortifiée, & jouit de plusieurs priviléges, monumens de la munificence de Gultave-Adolphe. Le port est très bon, & la plus nombreuse Escadre peut y être à l'ancre en toute sûreté. Il est désende par une bonne Citadelle qu'on nomme le Neuf-Elfsbourg. Pour augmenter le commerce de ses sujets, il envoya anx Villes Hanféatiques un certain Caffiodore de Reyna Espagnol fort emendu dans le négoce, Fils ou Neveu d'un homme de même nom affez connu dans la république des Leures. Il avoir ordre de s'adresser à la Ville de Lubek, qui éroit alors à la tôte de l'affociation Hanféatique, & de proposer de nouvelles branches de Commerce & un nouveau prairé Maisles Lubekois voulurent jouer

#### GUSTAVE-ADOLPHE. 125 un plus fin, & répondirent qu'ils ne pouvoient prendre aucune réfolution. qu'ils n'eussent réponse de l'Empereur airx plaintes, qu'ils lui avoient faites fur l'interruption du Commerce dans la mer Baltique, depuis que la guerre s'étoit allumée entre la Suéde & le Dannemark. Ils espéroient, en affectant de l'indifférence, obtenir de meilleures conditions; mais Gustave piqué de leur resus, où il croyoit entrevoir une espece de menace du ressentiment de l'Empeseur, prit le parti de s'adresser aux Hollandois, dont le Commerce commencoit à embrasser l'Europe & les Indes.

van Dyck & Abraham Cahelliau.

Les Etats Généraux n'avoient garde de ne se pas prèter à une chose si avaintageuse, à l'intérêt & à la navigation de leurs peuples. Ils conclurent une sique désensive pour quanze ans avec la Suéde, & un traité de commerce également avantageux aux deux Parties; Gustave-Adolphe stipula expressément dans le traité, que les conventions que la République de Hollande pourroit faire dans la suite avec la Ville de Lubek, ne porteroient aucun présidice

chargea de cette négociation denx Hollandois qui lui étoient attachés, Jacob

aux régales & prérogatives de la Conronne de Suéde & nommément à la do-

mination de la mer Baltique.

Ceux de Lubek fûrent très mortifiés de ce traité. Ils envoyèrent une Députation au Roi, sous prétexte de le féliciter touchant la paix qu'il venoit de conclure avec le Dannemark; mais en esset, pour le prier qu'en considération des services, qu'ils avoient rendus autresois à la Suéde, en divers tems, & en particulier sous le Roi son ayeul, il lui plût de modérer les impôts, qu'on avoit mis sur les marchandises venant d'Allemagne. Le Roi, content de leur avoir montré qu'il pouvoit se passer d'eux, leur donna cette satisfaction, & les impôts sûrent modérés.

Après cela le jeune Roi fit divers réglemens utiles sur les monnoies, sur la douane, sur les biens héréditaires, & sur l'administration de la justice, pour prévenir les chicanes, abréger les procédures & remédier aux abus, qui sont cause de la ruine de tant de famille. Il établit à Stockholm une Cour Souveraine de justice, pour juger sans appel toutes les causes tant soit peu importantes, & connoître de tous les cas de prévarication ou de malversation de la

### GUSTAVE ADOLPHE. 127 part des tribunaux subalternes. Jamais Roi n'a poussé plus loin l'amour de la justice. Nous en rapporterons plusieurs traits dans la suite; mais en attendant en voici un qui se trouve dans les re-

gîtres ( 1 ) du Sénat.

Le Roi avoit un procès avec un Gentilhomme nommé Siæblat au sujet de quelque domaine. La cause devant être jugée par la Cour Souveraine, le Roi le rendit à l'audience & voulut affifter au jugement. Les Magistrats ayant voulu se lever, par respect pour la présence du jeune Monarque, il ne le voulut point fouffrir, leur difant qu'ils devoient se fouvenir qu'ils étoient le Parlement du Roi, & ignorer dans ce moment qui il étoit, pour ne consulter que leur conscience dans l'arrêt qu'ils alloient prononcer. Les juges bien instruits par les piéces du procès, prononcèrent en faveur du Gentilhomme. Le Roi ne dit rien; il demanda seulement à voir les actes du procès, & ayant reconnu qu'ils avoient bien jugé, il loua leur intégrité, & les assara que, s'ils eussent jugé autrement, il leur en auroit su très mauvais gré.

<sup>(1)</sup> Ad ann. 1670. Pag. 965. M.S. de M.A.

Cependant les Moscowites ennuyée de suc pas voir arriven le Prince de Sucde, tiarent une affemblée générale à Moscou, pour aviser à l'élection d'un autre Souverain. Un jeune homme d'une famille considérable parmi ces Peuples, nommé Michel-Federowiz-Romanof, cabala si bien parmi les Cosaques & le menu peuple de Moscou, qu'il sut proclamé Grand-Duc héréditaire de Moscovie. Ce nouveau Czar eus bien-tôt dissipé le parti du faux. Démétrius; & poussé les Polonois hors des Frontières.
L'Imposteur sut assassiné, & la fameuse Marine noyée presqu'en même-tems.

Les grands de Moscavie ne parûrent pas content de l'élevation du jeune Mischel-Emderowiz-Romanof, et le Général Suédois Jacqués de la Gardie, protesta beaucoup contre une démarche se contraire aux engagemens, que les Moscovites avoient pris envers la Suéde par l'élection du Prince Charles-Philippe; mais on ne sit pas grande attention à ses plaintes. Ensin le Prince artiva à Wibourg en Finlande avec un

bon renfort de troupes.

La Province de Naugarde ou de Novogrod, n'avoit point encore accédé à l'élection du nonveau Czar. Elicenvoya

des Députés au Prince de Suéde, dès qu'elle sut son arivée à Wibourg. Ces Députés, après les premiers complimens, conjurèrent le Prince de s'avancer promtement vers Naugarde; mais les Commissaires de Suéde s'y opposerent, prétendant que le Prince ne devoit se rendre à Naugarde qu'après que toutes les Villes de Moscovie lui auroient envoyé des Députés, pour témoigner qu'elles vouloient maintenir son élection.

Il y eut là-dessus quelque contestation entre les représentans des deux nations; mais ensin ceux de Naugarde renouvellèrent le serment de sidélité au Prince de Suéde, & s'en retournèrent chez eux. Dès que le Czar Michel-Fæderowiz eut été informé de la démarche des peuples de Naugarde, il envoya des troupes contr'eux. Le Général Suédois se mit en devoir de les désendre; de-là les hostilités entre les deux nations

Jacques de la Gardie, en informant le jeune Roi de Suéde de toutes ces révolutions, lui conseilla de s'accommoder avec le Roi de Pologne, & de tourner cufuite tous ses efforts contre la Mos-

& la guerre ouverte qui s'enfuivit.

covie, dont il lui seroit aisé de soûmettre toute la partie Septentrionale, & de la conserver contre toutes les forces du Czar, pourvu qu'on se hâtât de prévenir ce Prince, qui n'étoit pas assez peu habile, pour présumer de pouvoir résister aux Suédois & aux Polonois en même-tems, & qui ne manqueroit pas de rechercher l'alliance de ceux-ci à

quelque prix que ce fût.

Ce sentiment revenoit à-peu-près à celui du Chancelier Oxenstierna: car le Roi ayant demandé les avis du Sénat fur cette guerre, les opinions fûrent partagées; mais le Chancelier foûtint que, de vouloir faire la guerre à la Pologne & aux Moscovites tout à la fois, étoit une prétention contraire à la saine politique & du tout impossible, d'autant plus que la Suéde ne pouvoit guère faire fond fur la paix avec le Dannemark, voisin jaloux & attentif à saisir ses avantages: qu'ainsi il falloit tâcher de s'accommoder avec les Moscovites à des conditions raisonnables, tandis qu'on amuseroit les Polonois de l'espérance d'un armistice. Il ajoûtoit que pour faciliter l'accord avec les Moscovites, il ne falloit que conclure une très

### GUSTAVE-ADOLPHE, 13B ve de quelques mois avec la Pologne; parce qu'alors le Czar, craignant que les Suédois ne tournassent toutes leurs forces contre kii, se hâteroit d'en venir à un accommodement, au lieu que, st l'on entroit dans une guerre ouverte avec tous les deux, il étoit probable, qu'ils oublieroient leur haine. & se ligueroient entr'eux, pour tomber fur les Suédois avec leurs forces réunies. Tel fut l'avis de ce grand politique, comme il paroît dans une de ses lettres à Gustave-Horn (1); & il est aisé de juker, par la suite des mesures & des démarches du jeune Roi, qu'il l'agréa & qu'il régla fa conduite fur ce plan. En effet les Polonois agités de troubles Domestiques & poussés par les Turcs. Tartares & Moscovites, craignirent de fuccomber sous les efforts des Suédois. débarassés de la guerre avec le Dannemark. Ils prièrent Jean-Sigismond Eleéteur de Brandebourg de procurer une

Après quelques difficultés, on convint que les Généraux des deux Nations s'aboucheroient pour traiter de cette affaire, en attendant qu'or pur

trève avec la Suéde.

<sup>. (1)</sup> M. S. de M. A.

travailler à une paix folide. L'Angleterre & la Hollande s'entremirent auffi. nour hatter cet accommodement, mais tout ce qu'on put faire pour cette fois fut de convenir d'une trève pour deux ans, c'est-à-dire, jusqu'au vingtieme Janvier 1616. Surquoi on Auteur (1) eelobre s'écoie; c'est ainsi que Gustave suroit pu facilement pouffer ses comquêses plus lein, parce que le Roi de Pologne étoit fort pressé alors par les Turcs & par les Tartares; mais il facrifia tous ces avantages à la générofité, & accorda à son ennemi la trève de deux aus qu'il dui demandoit. Exemple de modération que les Suédois eussent orné de mille panégyriques, s'ils avoient comm la rhétorique moderne. Il dépendoit, sans doute des anteurs Suédois de faire honneur de cette trève à la modération de Gustave-Adolphe; mais les personnes instruises n'en auroient pas moins été perfiradées, que la politique y avoit en plus de part que la modération.

Quoiqu'il en foit notre jeune Héros étant fur le point de partir pour la guerne de Moscovie, convoqua les Etatsde fon Royaume à Oerebo dans la Provin-

<sup>(1)</sup> Bayle Difc. für Guftive-Adolphe A Sto.

GUSTAVE-ADOLPHE, 133 ce de Nerike. Il en fit l'ouverture par un discours convénable aux circonstances, qu'il prononça en présence de la Reine sa Mère & du Duc d'Ostrogothie, qui y avoient été invités, & comme il étoit informé, que plusieurs de ses fiziets appréhendoient que son humeur martiale n'entraînât le Royaume. dans des guerres fans fan, & que, parmi les Etrangers, on étoit assez généralement dans le même préjugé, il amena adroitement ce sujet dans sa harangue, & se justifia de cette imputation; protestant qu'il regardoit la guerre comme un grand fléau, pour lequel il avoit de Phorreur; que, quand même la nature hi auroit donné du gott pour la vie militaire, la guerre qu'il avoit eue avec le Dannemark, avec si peu de moyens pour la foûtemir, l'auroit guéri radicalement de ce penchant; qu'il aimeroit bien mieux mener une vie douce & commode dans fon Palais, que d'aller s'exposer à l'intempérie des saisons, aux veilles, à la faim, à la foif, & à mille dangers: mais, qu'il étoit des cas. où un Roi devoit oublier le repos, & facrifier toutes fes commodités, fa fanté de seu fang même, pour se procuser une juste fatisfaction, sepouller la

force par la force, & garantir ses peuples ou ses alliés de la violence d'un iniuste oppresseur; que hors de-là, il ne connoissoit point de cas, où il fût permis de recourir aux armes, & qu'il espéroit qu'on ne lui reprocheroit jamais d'avoir fait la guerre par des motifs moins importans que ceux-là: qu'il ne prétendoit point s'illustrer d'une manière si funeste aux hommes: que, quoique jeune, il connoissoit mieux la vraie gloire: que son ambition se borneroit volontiers à faire fleurir la paix, le commerce, les arts & l'abondance parmi les peuples, dont Dieu lui avoit consié le Gouvernement; mais qu'il n'ignoroit pas aussi que ce n'étoit pas en vain qu'il portoit l'épée; que Dieu la lui avoit confiée, pour s'en servir dans les occasions, où il s'agiroit d'arrêter la malice & la cupidité; que le Dieu des armées avoit conféré aux Souverains le droit des armes, pour maintenir la Societé & protéger l'innocence: & que les guerres étoient permises pour assurer la paix. Il se sit dans cette assemblée des Etats divers réglemens fort utiles touchant le commerce, les miges, la paye des troupes & divers autres objets d'agonomie & de police, que le jeune

GUSTAVE-ADOLPHE. 134 Roi voulut régler sur un pied stable. avant que de partir pour la guerre qu'il méditoit; de sorte que ce grand Roi est encore regardé, comme le plus sage législateur que jamais la Suéde ait eu. Après qu'il eut ainsi mis ordre à tout. il congédia les Etats, & fit partir un Courier pour Wibourg avec ordre au Prince Charles-Philippe de revenir en Suéde. Tandis que lui-même il passa en Finlande avec quelques troupes, à la tête desquelles il entra dans l'Ingrie. & s'étant fait joindre par celles que commandoit la Gardie, il prit Angdon (1) d'assaut, & soûmit toute cette grande Province. De là il vint mettre le siége devant Pleskow, place qu'on regardoit alors comme imprenable: mais apparemment le jeune Roi ne le croyoit pas, puisqu'il forma cette entreprise aux approches de l'hiver. Le Roi d'Angleterre Jacques I. jouant par tout le rôle de pacificateur, voulut en-

<sup>(1)</sup> M. Harte dit Kexbolm, & son traducteur Allemand le dit après lui: mais ils se trompent Kexbolm avoit été cédé par les Moscovites & occupé par les Suédois, ainsi qu'on peut le voir, dans la harangue de Gustave-Adolphe, que je rapporterai bientôt tout au long. Ils étoient maîtres de Kexkolm dès le régne de Charles IX. & l'avoient toujours gardé depuis.

136 HISTOIRE DE core accommoder la Moscovie avec la Suéde Gustave-Adolphe ne demandoit pas mieux que d'être en repos de ce caré-là. Il avoit nommé des Ambassadeurs, parmi lesquels étoit Jacques de la Gardie même, pour proposer la paix: mais il vouloit donner la Loi & non pas la recevoir, de il sentoit assez qu'il n'arracheroit rien des Moscovites que par la terreur de ses armes. Cest dans ce sens-là qu'il s'en expliquoit dans une Lettre an Chevalier (1) Jean Mewick Ministre d'Angleterre auprès du Czar. " Ce n'est pas, disoit-il pour le vain , homeur de prendre une place répu-, tée inaccessible, que j'assiége Ples-" kow; mais pour contraindre mes en-, nemis à accepter la paix, par l'idée , d'une entreprise inonie à la guerre. , Vous avez été témoin de l'opiniture-" té, & de la perfidie des Ruffes. , N'entendant plus parler de proposi-,, tions de pain de leur pare, j'ai ré-" duit cette place à la nécessité de ca-, pituler: mais, malgré toutes mes fa-" tigues, mes peines, mes fraix & la " perce de tant de braves Soldats, je

" firis prêt à sacrifier ma gloire aux

<sup>(1)</sup> Rapportée per Loccesius, & 525.

GUSTAVE-ADOLPHE. 137 vues pacifiques de la Grande - Bretagae, pour comvaincre tout le genre humain, que ce n'est point par un motif d'ambition que j'ai pris les ar-,, mes; mes Etats font affez granda & affez puissans; maisque j'y ai été forcé par de mauvais procédés. Mon penchant naturel me porte à vivre en paix & en amitié avec tous mes voisins, pourvu que cela se puisse , faire sans intéresser mon honneur & , le faiut de mes peuples. Mais des qu'on ne peut conserver la paix par " des moyens justes & convenables. alors il faux réfolument lui préférer " une guerre nécessaire.

La Cour de Moscott ayant rejetté avec hauteur toutes les propositions que le jeune Roi avoit fait faire, il revoqua ses Plénipotentiaires, &, voyant trop de difficulté à emporter Pleskow de vive sorce, il se contenta de tenir la place bloquée (1), & sur assiéger Nœte-

<sup>(</sup>I) Je ne trouve point dans mes mémoires que Pleshow fût pris. M. Hante n'en dit rien non plus. Après avoir rapporté les traits de la lettre de Guitave, il conclut en difant que en fut ainsi que ce grand Prince se sonvainquit luimetum qu'un Général n'est pas obligé de prendre chaque place qu'il investir. On ne peut zien voir

bourg, place importante située dans une petite Ile à l'embouchûre de la Neva. Les Russes battus par-tout, ne pûrent secourir cette Forteresse, qui capitula

au bout de quelque tems.

Quoique Gustave eut à peine alors vingt & un an, il se conduist avec tant de prudence, tant de valeur & d'intelligence, que toute l'Europe rétentit de sa réputation. Les lettres des Officiers étrangers, qui servoient dans ses troupes, ne pouvoient assez louer ses vertus guerrières & civiles, sa bonté, sa générolité, son attention à récompenfer le mérite, à pourvoir à la subsistance de ses troupes, à procurer les secours les plus promts & les plus efficaces aux blessés & aux malades, sa vigilance, sa pénétration, sa prévoyance, son sang froid, & sa fermeté dans le peril. Plufieurs favans tels que Daniel Heinstus. Pynacker, Janus Rutgerus, Lud. Came-

de plus vague, & de plus obscur. Mais, comme le Roi ne dit rien lui-même de la prise de Pieskow dans sa harangue aux Etats de Finlande, que nous rapporterons ci-après, il y a apparence que le sort de cette place n'étoit point décidé lorsque la paix se sit. Widekindi a traité en particulier de cette guerre & n'est pas plus précis que ses copistes. Voy. Hist. Belli Sueco-Moscovitici, Holm. 1672.

Farius firent des vers Grecs & Latins à fa louange, & s'offrîrent d'écrire fon Histoire; mais Gustave plus curieux de faire de grandes choses que de les voir écrites, semocqua de ce projet, bien assisté que, si ses exploits étoient dignes de passer à la postérité, il ne manqueroit pas d'Histoirens: d'ailleurs il n'ignoroit pas que l'Histoire des Princes, écrite de leur vivant, est tosijours suspecte ou de crainte ou de flatterie. Il vouloit qu'on jugeât de ses actions longtems après qu'elles seroient faites, & non pas à mesure qu'il les faisoit.

Comme il eut toûjours auprès de lui durant cette guerre le fameux Jacques de la Gardie, il apprit sous ce grand homme tout ce qui lui manquoit encore du côté de l'expérience, & il profita si bien de ses leçons, que l'Eleve en sut bientôt autant que le maître. Dès-lors il commença à introduire parmi ses troupes cette admirable discipline, qui les rendit si célèbres dans la fuite. & que la plûpart des autres puissances de l'Europe tâchèrent d'imiter. Mais surtout il se signala par la pieté, & la régularité des mœurs, qu'il tâcha d'introduire parmi des hommes, qui semblent n'avoir d'autre vocation que leur pen-

chant à la licence. It préchoit d'exemple à ses Officiers & à ses Soldats; & dans cet age où les passions sont le plus impérieuses, il sut s'en rendre le maitre, à un point, qu'on ne le vit jamais le permettre aucun de ses écarts, que la jeunesse saix excuser & que l'usage autorise. Il oublia, dans ce concours de grandes affaires qui l'occupoient, dans fes voyages, ses courses, & ses expéditions, l'amour innocent qu'il avoit conçu pour la belle Comtesse de Brahe. Il parvint même à étouffer entiésement cette passion, lorsqu'il sentit mieux qu'elle étoit contraire à ses grands desseins, aux intérêts de sa gloire & de son Royaume.

À peine Gustave-Adolphe étoit de retour en son Royaume, après la glorieuse campagne qu'il venoit de faire, qu'il reçut une députation remarquable de l'Université de Heydelberg (1).

Il y avoit long-tems que, parmi les Calvinistes & les Luthériens, les honnètes gens gémissoient des divisions, qui régnoient entr'eux par rapport à certains Dogmes, qui mettoient autant de différence entr'eux, qu'ils en ont

<sup>(</sup>t) M. S. de M. A.

GUSTAVE-ADOLPHE. 142 sous enfemble avec les Catholiques-Romains. Plusieurs Princes avoient tâché de rapprocher ces deux différens partis, en engageant l'un à relacher un pen de ses opinions, & à adopter un pen de celles de l'autre : mais il est bien plus aifé d'accorder les différends der Princes que ceux des Théologiens. Jamais il ne fut possible d'engager les Docteurs Luthériens & Colvinistes de traiser les choses à l'amiable, & de se céder un pouce de terrain les uns aux antres. Enfin l'Université de Heydelberg, dont la faculté de Théologie étout une espece de Sorbonne parmi les Calvinilles, enchantée des grandes quahtés du jeune Roi de Suéde, sur-tout de l'attachement qu'il témoignoit à la Réligion, crut qu'il étoit le Conciliateur que Dien avoit envoyé pour réunir deux partis divisés par la foi, mais dont l'union politique & spirituelle étoit également nécessaire, dans un tems où les Cash chiques Romains pareissoient liqués. pour rendrement jusqu'au nom de Protestans. Elle envoya donc David Purœus le plus fameux. Théologien, qu'il y ent alors paemi les Calvinilles, homme dogiment, souple & infinuant, mais en mêmodeme d'itte verus styère, très

142 HISTOIRE DE versé dans les langues Orientales & la Lecture des Pères.

Paræus obtint facilement audience de Gustave-Adolphe. Il représenta pathétiquement à ce jeune Prince le scandale que causoient dans : l'Eglise les divisions Théologiques, qui régnoient entre les deux communions Protestantes; que les Catholiques-Romains en tiroient des inductions captieuses, qui ébranloient la foi des foibles & des ignorans, tandis qu'ils vantoient à tout propos l'unité de leur Eglife, l'uniformité de leur culte & de leurs opinions en matière de foi : que rien ne feroit plus glorieux pour lui & n'illustreroit plus son régne, que de pacifier ces différends par sa médiation, & d'établir une certaine unité de doctrine entre les deux communions Protestantes: que Sa Majesté y réussiroit d'autant plus aisément, qu'elle avoit l'esprit aussi éclairé que le coour sensible à la gloire de Dieu & de son Eglise, outre que rien n'égaloit la confiance de tous les Protestans en ses lumières & en son zèlc.

Le Roi se contenta pour lors de répondre en peu de mots à Paræus qu'il examineroit, s'il lui convenoit de se charger d'une pareille médiation, &

## GUSTAVE-ADOLPHE. 143 qu'il lui donneroit bien-tôt une réponse

décisive. En attendant il ordonna qu'on

eût foin de le bien traiter.

Gustave-Adolphe jugea à propos de consulter son Grand-Chancelier, sur la proposition du Théologien de Heydelberg. Oxenstierna trouva l'exécution de ce projet impraticable. Il dit au Roi qu'après bien des peines & des dépenses, Sa Majesté auroit le chagrin de n'avoir pu réussir, & qu'il mécontenteroit peut-être l'un & l'autre parti, & donneroit lieu au clergé de son Royaume de le soupçonner de vouloir introduire le Calvinisme en Suéde.

Le Roi, qui avoit déja la même opinion de cette affaire fut charmé, que fon sentiment se trouvât conforme à celui d'un personnage aussi prudent, que son Chancelier. Il combla le Député de l'Université de Heydelberg de présent, et le renvoya, après lui avoir déglaré; que des raisons très importantes pe lui permetapient pas de se mêler d'une affaire de cette nature : que les disputes de Théologie n'étoient pas de son ressort; qu'il croyoit le culte établier. Suégla arès bon et très conforme à la parole de Dieu: que quelques différences d'opinion sur des matières ab-

ftraites, me méritoient peut-être pas d'être traitées avec tant d'apparat : que, depuis Constantin jusqu'à Charles-Quint, tous les Empereurs & les Rois, qui evoient voula accorder les disputes for quelque point de Théologie, n'avoient famais pu en venir à bout; que chacun étoit reste dans son opinion, quoiqu'on car employé le fer de le feu comme le parti oppose à celui que ces Princes favorifoient : que pour lui, content de chercher la vérité dans les fources de la révélation, il prioit Dien de rémis tous les hommes par la charité, n'étant pas possible qu'ils le fassent par la soi, y ayant des choses que Dien a volutica-cher aux hommes, de fin lesquelles con disputera sans sur, ou du moins von penfera diverfement judës qu'on vondra es examiner & les ertendre: qu'il fai-Moit mu Protestans d'etre unis par is čteny, s'ilsme pouvojeme pen l'effekt -marene micharenenne de Canaveralen phe, the projective appearing i deserve ectand Iven the ane auth suithauthio Sante für Pitteltation garen luft fic fen trer dans la Ligue (1), que les Protes-Carte I'll Alleniaghe 2 Voient Table House lameiro'e de Dieu: que que la -Q-i 9 Par Commens de Marida el Radul

GUSTAVE-ADOLPHE. 145

Seur commune défense. Maurice Landgrave de Hesse le sollicita vivement à
cette démarche, l'exhortant à ne pas
exposer sa personne à tant de dangers
si loin de ses Etats, & à rénoncer à
cette guerre de Moscovie, qui ne pouvoit qu'être funeste à des jours aussi
précieux que les siens: le priant au reste
d'excuser la franchise avec laquelle il
lui parloit; qu'il y étoit autorisé par la
volonté du seu Roi de glorieuse mémoire, qui, en qualité de parent, l'avoit prié avant sa mort d'aider son Fils
de ses conseils.

Gustave sit une réponse très polie au Landgrave, l'assurant qu'il avoit pris en très bonne part les avis qu'il avoit bien voulu lui donner, qu'il l'en remercioit sincérement, & le prioit de les lui continuer: qu'au reste la situation de ses affaires ne lui avoit point permis d'agir autrement qu'il avoit fait; qu'ayant encore bien des affaires fâcheuses sur les bras, il ne lui étoit pas possible d'entrer dans la Ligue qu'on lui proposoit, laquelle pouvoit avoir de très longues suites; que cela n'empêchoit pas qu'il ne fût bien intentionné pour leur parti; & qu'il sauroit bien en tems & lieu leur en donner des preuves: qu'en at-Tome I.

tendant il les éxhortoit à être bien unis entr'eux, & à ne pas craindre les mauvais desseins de leurs ememis.

Gultave-Adolphe auroit bien vould pouvoir faire la paix avec les Moscovites, avant que la trève avec la Pologne fat expirée. Il s'en falloit bien que ce jeune Monarque fût autant anime contre le Czar, que contre le Roi de Pologne. Celui-ci fondé sur ce que les Suédois lui avoient autrefois prête ser-ment de sidélité, traitoit d'Usupateur le jeune Monarque, comme il avoit traité le Roi Charles IX. fon Père. Il inondoit la Suede de libelles pour soulever les peuples contre lui. Il lui des bauchoit tous les sujets qu'il pouvoit. Tout Suedois rebelle ou mécontent étoit far de trouver un azyle à la Cour de Varfovie.

Gallave en avoir fait des plaintes dans la dernière assemblée des Etats à Octobro. Les Etats indignés décrete rent, qu'à l'avenir tout Suédois, qui sorti du Royaume sans la permission expresse du Roi, s'arrêteroit à la Court de Pologne, seroit cessé rebelle à l'Etat, & ses biens demeureroient consisqués au prosit du Roi; que ceux qui étant Protestans se seroient Pappers seroient

GUSTAVE-ADOLPHE, 147 eléchus de leur Patrimoine, qui échéroit à leur plus proche parent de la Réligion Protestante: qu'aucun Catholique-Romain ne pourroit posséder de charge dans le Royaume. Ces résoluzions vigoureuses de la part des Etaes firent comprendre au jeune Roi, que la nation le foûtiendroit volontiers, s'il rentroit en guerre ouverte avec le Roi de Pologne qu'elle haiffoit. Il fut charmé de voir les esprits dans ces dispostions; car fon inclination le portoit à humilier ce Prince, qui faisissoit toutes les occasions de le chagemer. avant que de l'attaquer à force ouverte, il s'agissoit de vaincre l'opiniâtreté des Moscovites, qui jusques la avoient répondu d'un air affez indifférent à toutes les propositions qu'on leur avoit faites de sa part. Les Ministres d'Angleterre & de l'Iollande ne cessoient de travailler à cet accommodement. Pour donner plus de poids à leur négociation le jeune Roi retourne en Finlande au printems de 1616. Mais, comme il craignoit que le Roi de Dannemark ne ·se fit pas scrupule de rompre la paix, pour profiter des embarras où il se trouvoit, il envoya à ce Prince le Sénateur Skytte, le même qui woit été Précep-

G 2

teur de notre jeune Héros, homme d'esprit, savant & très habile politique. On rapporte que cet Ambassadeur (1) harangua le Roi de Dannemark & fon Ministère, environ deux heures de suite. & que c'étoit alors l'étiquete de la Cour de Dannemark; qu'au festin que Christian donna à l'Ambassadeur de Suéde après l'audience, ce Ministre tenant un grand verre à la main, se leva, harangua le Roi en Latin, & lui porta la santé de Frère de la part du Roi son maître, cérémonie alors fort usitée dans le Nord, & gage de la plus grande familiarité & de la plus étroite liaison, le Roi de Dannemark se leva aussi, répondit en Latin, & fit raison à l'Ambassadeur, en acceptant avec joie l'offre de fraternité, qu'il lui faisoit de la part du Roi de Suéde.

Après cette cérémonie, il n'étoit plus douteux que Christian ne voulit vivre en paix & en amicié avec Gustave-Adolphe; ce seroit un Sacrilége inoui parmi ces Peuples, que de boire fratermité avec quelqu'un & conserver de la haine. Le jeune Roi de Suéde tranquille de ce côté-là repartit pour la Finlan-

## GUSTAVE-ADOLPHE. 149

de au commencement de l'an 1616. & d'abord après son arrivée il convoque les Etats de ce grand Duché à Helsingfors. Le Roi n'ignoroit pas que le Roi Sigismond de Pologne, avoit encore beaucoup de partisans dans cette Province, quoique pendant la courte durée de son régne, elle eut essuyé biendes malheurs, dont on pouvoit sans témerité attribuer la fource au mauvais Gouvernement; mais telle est l'inconstance des peuples, qu'ils adorent co qu'ils ont détesté & détestent souvent ce qu'ils ont adoré, oubliant aisément le passé, s'inquiétant peu de l'avenir & ne songeant qu'au présent.

Gustave connoissant les dispositions d'un grand nombre de Finlandois, & fachant d'ailleurs que les Emissaires de Sigismond avoient répandu le bruit dans tout le pays, que le Roi de Suéde avoit allumé la guerre sans nécessité; que les Moscovites avoient fait ce qu'ils avoient pu pour le contenter, qu'actuellement même ils faisoient les propositions les plus avantageuses; mais qu'on ne vouloit rien écouter, parce qu'on vouloit tout avoir, & qu'on étoit bien aise de se faire une grande réputation, tint à l'assemblée un discours rélatif aux fausses

idées qu'on tâchoit de donner de sa comduite. Voici comme il parla (1).

## MESSIEURS,

# & Vous Députés des Communes,

" Il y a quatre ans que la Providen-" ce a voulu m'appeller au Gouverne. ment des Peuples, qui composent le Royaume de Suéde. Depuis ce temslà, je me suis appliqué à connoître à fond l'état de ces Provinces & des , habitans, afin de remédier à tous les abus, & procurer le bien & l'avantage de mes Peuples en général, & des habitans de ce grand Duché en particulier, de forte que pendant mon régne Vous puissez jour du bénéfice des Loix, de la sureté & de la tranquillité si nécessaires à votre bonheur, autant que la difficulté des ; tems peut le permettre; & qu'apprenant moi-même vos plaintes & vos " griefs, j'y apporte aussi-tôt les remèdes les plus efficaces, comme l'exige le devoir de ma charge. Jusqu'à pré-

ر : ,

<sup>(1)</sup> On conserve encore la minute de ce discours, écrite de la propre main du Roi en Suédois, d'où il a été traduit en François. M. S. de M. A.

GUSTAVE ADOLPHE. 151 fent Messeurs, il ne m'a pas été possible de faire tout ce que j'aurois souhaité pour le bonheur de cette Province. Les guerres où je me fuis sy trouvé engagé malgré moi, en monse tant fur le trône, une multitude d'affaires dont je me fuis trouyé accablé des ce moment, m'en ont empêche. Mais je n'ai pu différer plus longas tems de donner à vos intérêts la plus vive attention. & celt dans cette yue, que j'ai desiré de Vous voir asse semblés, afin de pouvoir non seulement délibérer entemble souchant les minégellité de cette Province en partis gulier i mais austi avider avec Vous à l'avantage Général de tout le Royaune notre Papie commune. Et c'est men gela que je vois avec plaisir Vowe promitude, à obeir à mes ordres a pour cesta al embleau acià ma don-le dont je Vous remencie avec les o fencimens les plus sincères. 1000 Vousin'ayez pas oublic fats doumile comment le Bai Sigismond de su Balogra , paryenu au trône de Suásu de par idroit de ficcession, a fair des le commencement, & a tonioure consi tipus de faire tous fei efforts pour مع ورات

.. Vous éloigner de la pure & vérita-" ble doctrine des Apôtres, & Vous " éblouir par les ténèbres de sa Réli-" gion erronnée, tantôt employant une , feinte douceur, tantôt la fraude & la , violence. Pour rompre un deffein & , pernicieux le feu Roi Charles, mon " très honoré Père de glorieuse mémoi-" re , 's'unit avec d'autres généreux " perfonnages, Chrétiens zèlés, bons , Suédois & vrais Parriotes. Alors Sie ,, gismond eut recours à des armées d'é-, trangers, qu'il introduisit dans le , Royaume, excitant par-tout les ci-, toyens à s'armer les uns contre les antres, & à tremper leurs mains dans " le fang de leurs Frères. Il perfécuta " mon très honoré Seigneur & Père, , & tous ceux qui s'apposoient avec " lui à la tyrannie; tant qu'enfin il les " obligea à prendre les armes, pour la défense de la Réligion & de la cau-" se publique. La Providence favorisa " leurs généreux efforts, & les desseins , de Sigismond & de sa cabale fûrent anéantis devant Lindkeeping où leur " armée fut défaite. Peu de tems après , ce Roi, contre ses promesses, si sou-" vent réitérées, abandonna le Royau-, me, le laissant dans le trouble & la " con-

# GUSTAVE-ADOLPHE rsg

", confusion où il l'avoit plongé, & ne voulant mettre ordre à quoi que ce fût. "Dès-lors les Etats, ayant à leur tê-, te feu mon Seigneur & Père, en qualité de Successeur au trône & de Lieu-, tenant-Général de l'Etat, auroient pu priver ce Roi de la Couronne. Toutefois ils offrîrent de la lui laisser. , moyennant qu'il gouvernât fuivant les Loix & ses Sermens. Ils offrirent même à diverses reprises de reconnoître son Fils pour Roi pourvu. ", qu'il permît, qu'il fût éleve fuivant " les mœurs & la Réligion du Royau-, me; mais au lieu de répondre à ces , offres avec reconnoissance, il ne ces-,, fa de faire la guerre à fa patrie com-, me à un pays ennemi. Ce qui força , enfin les États à le déclarer déchu de n fon droit d'hérédité à cette Couron-" ne, & à intervertir l'ordre de la succession en faveur de seu mon Seig-" neur & Père, annullant par de nou-" velles Loix les réglemens faits aupa-" ravant, tant par le décret de Norkœping, que par d'autres actes publics que le Roi Sigismond a tâché d'a; " néantir, tansôt par guerre ouverte " comme il a fait en Livonie, tantôt en: faifant répandre dans le Royaume

", des Libelles diffamatoires, & des ", écrits féditieux, pour exciter les peu-… ples à la révolte.

" ples à la révolte.
" C'est dans ces libelles, dignes de
" la plus vile populace, que l'honneur
" du seu Roi & des Etats du Royau" me est cruellement déchiré: c'est-là
" que toutes mes démarches, toutes
" mes actions sont dépentes avec les
" couleurs les plus noires.
" Mais j'ai méprisé ces indignes sa-

" tyres, & satisfait du témoignage de " ma conscience, je n'en ai pas moins ,, fait toutes les avances possibles, pour , engager le Roi Sigismond à une paix " folide, dont les fujets de ce Royau-" me ont tant de befoin, pour se re-" mettre d'une guerre si longue & si meurtrière: mais il n'a répondu à mes instances que par des paroles vagues, plus propres à aigrir les esprits " qu'à les raccommoder. D'ailleurs. malgré la trève conclue l'Eté dernier par les Commissaires de Suéde & de , Pologne, il a redoublé ses libelles. a tâché de les répandre dans toute la "Suéde, en vue de Vous détacher du ,, serment de fidélité, dont Vous vous , êtes liés envers le feu Roi notre Pè-

, etes hes envers le leu Rollnotte l'e-

GUSTAVE-AUOLPHECIES in me décret de Norkoping. Enfin il ii n'a celle d'exciter les peuples de Suézyoderà la giteme civile i dans le nems même qu'il feignoit de vouloir se rea, rannailler aven nousipe and the Le vous avertis de Vous défier des , ruses de ce l'inne. Ib Vans Alacte & "JVnils : careffeb; : fes : paroles Sonthemand the literal shows promist plus de biens na moe Vous men deliment mais c'est-là apprilament le ferbeat eacht fous l'her-- je de la Wous plaine d'être impliqués , dans une guerre ruineule avec Vos 🥁 amiline; amais il ne garde de Vous as stire que son desseinment que Vous met-- in the aux prifes avec Von quampatrioal, see, & de Mous enmaîner, dans une grante civile of the Woundin posnon si plus, qu'il est cause de relleque vous àvons avec les Ruffes En un mot. agnit charabe sà m'empyer de comm de el romes fujert post à Vons jeuter dans les ny garde control des pateils écitis, & apd'avenir Vos voifins de s'en defier. Et afin que Vous puissez mieux connoure les rufes du Roi Siginmond, 🐝 puroup il eft parvénu à troublem des A Boyannes & Hes Provinces, allumer G 6

## 196 HISTOIRE DE " des guerres & à faire répandre le -,, fang humain, je vais Vous crayonner en peu de mots ses pernicieux: desseins; comme il n'a fait la guerre-, à la Russie qu'en vue de subjuguer la " Suéde; & comme il est la principale " cause de celle, où je me trouve \_ actuellement engagé avec la Russie... Le Roi de Pologne & le Nonce-" du Pape, n'ayant men pu avancer en ,, Suéde & dégoûtés du peu de fuccès: " de la guerre, qu'ils avoient transpor-, tée en Livonie, saisirent avec empressement l'occasion des troubles de " Russie, pournélever sur le trône de , cet Empire quelqu'un qui leur fût dévoué, ou même pour en faire la " conquête, asin de pouvoir ensnite en-, veloper la Suéde de tous côtés. & , l'obliger de se rendre à leur discré-, tion, après quoi ils auroient donné des Loix à tout le Nord, l'im pour le , temporel, l'autre pour le spiritulel. "Boriz-Federowiz-Gondenow, re-" gnoit en 1605. en Russie. C'étoit un \_ homme d'une naissance obscure; que " le Czar Fœdor-Iwanowitz éleva à la

homme d'une naissance obscure, que le Czar Fœdor-Iwanowitz éleva à la charge de Grand-Ecuyer, le hii donna sa Sœur en Mariage. Il profita de la foiblesse de son Beau-Frère et de

GUSTAVE ADOLPHE 139 vint son premier Ministre, le Czar , ne conservant que le nom de Souve rain. Boris est occasion de se faire aimer du peuple, & voyant que le , Czar ne ponvoir avoir lignee, il for-, ma le projet de s'élever sur le trône. Mais Foedor avoit un Frère cades nommé Démetrius, qui devoit naturellement lui, focceder. Boriz trouve moyen d'écarter cet obliacle en faifant mouriele jeune Prince: Le Czar Lang enfaite venula mourir sans héritier, le Petple demanda Boriz pour Souverain, & les Grands fûrent obliges de diffinaler leux dépir, pour ne pas s'expofer à la fureur du Peuple, - de de reconnolere Beriz pour fizir & Grand-Ducade v Molcovie, sinardi Pendant dix ans que celui-ci regne ilone por effacer les fémences d'envie . Sirde jalouseiquel les Grandsichous el sifficient secres his bisigismond, in-- mi fraincide la haine sine toute la Noand bleffer Marfer vite lampit contre Boriz. · Le Morai avoir trouvé l'occasion de bouiliverfer cen Etasi& d'en faire la con-- si squête à la faveur des trembles qu'il y i, infolioit excites, complantopour rien

G 7

ans auparavant avec Boriz lequel devoit durer yingt années. Il fit dong sgir un moine Apoltat so de baffer vaissance, nomme Griffia de so son de bâtême, et Orapios de La fon nom de familles g'étoit un jeune bornie rusé & reputé Magician; que Sigismond would fair paller pour sy Priere du feu Cant, failent publier pas sout die viere voise in pas gerit. Louis cétoit lande stéritable Deme-Leius, qui avoit été fauvé par seux un mêmes qui devoient le massacrer; s que ceux ci l'avoient caché dans un su monastère, où il avoic cas élevégiusm'à cé qu'étant en âge de faine, vaindit fes droits, il s'était retiré en Li-, thuanie., pour éviter la trumé de Boriz mexhomant tous les Moscovi-" sesoà abandonner le ityrae, poiir se donnes à leur légitime Souveraid. -ni , britigisipolad .enigageaule Waivode de Sendanns sefaffikien, domine dellij-ducine paro à com affaire. Co Maig vode detarch eller duelquet suilliers y dipomines pour location des poétenunidus doores de neet Impoliounis Colui-ci and some and all the services of the services

# GUSTAVE-ADOLPHE. 159 ", en quelques places dont il féduifit les ", habitans. Les Russes faghant bien

, que tout ce fait n'étoit qu'impossure, s'opposerent d'abord au faux Démétrius; de sorte que le Roi sut obligé de

, faire marcher plus de monde à son se-

" cours, ce qui joint à la haine & au " mépris, que les Moscovites avoient

", pour Bonz & pour for Gouverne, ", ment, fit un a bon effer, que Boriz

", se vit abandonné des grands & dés ", petits, qui s'attachèrest tous au faux

" petits, qui s'attacherent tous au faux " Démétrius. " Le Roi de Pologne, voyage les

-,, affaires de cet impolieur es si bon -,, train, sit alliance avec lais sengages

" à le mettre en possession de tout " l'Empire Moscovite, à lui donner

" pour Ferame la Fille du Waivode; à condition qu'il s'obligeroit de son cô-

,, conductor de la somagazione de la co-,, ce à introdutre la Religione Romaine ,, en Moscovia, & à faire tous les el-

,, forts, pour aider le Roi a conquérir ... le Rovanne de Suéde: Felles forent

,, les conditions de leur traité.
,, Cependant tout plus devent les Po,, lonois, & foit crainte, rel pérante ou
,, légèreté, tout le fohmit au faux Dé-

metrina Boriz abandonne n'écouta

## MO HISTOIRE DE

" s'empoisonner que de tomber entre " les mains de son ennemi: Son Fils " régna pourtant quelques semaines " après lui, mais il sut empoisonné avec " sa Mère, & le moine du Roi de Po-" logne se vit Couronner Grand-Duc à " Moscou.

" Mofcou. " Boriz est un exemple tout récent de , la justice, que Dien exerce sur ceux qui s'élèvent sur le trône par des " meurtres & autres moyens illégitimes. "Cependant, Messieurs, Vous voyez " par ce leger tableau des intrigues de " Sigismond, de quelle manière il a renverse Boriz du trône, & y a pla-"ce un avanturier sans nom, & com-,, ment il a rempli la Moscovie de trou-, bles & de confusion. De la Vous , pouvez juger des projets, qu'il roule ,, contre nous dans son esprit, projets que les libelles, qu'il fait répandre , dans notre patrie, n'annoncent que , tiop visiblement, & dont le poison feroit mortel, a Dieu ne daignoit " Vous en préserver. Il ne faut pas ene fort habile, pour comprendre le danger où notre chère Patrie étoit exposée, itandis que ce Moine du "Roi de Pologne régnoit en Moscovie. Ils étoient, comme nous l'avons

GUSTAVE-ADOLPHE. 161 💃 dit étroitement liés, tous les deux de , la Réligion Papiste; maîtres de deux grands & puissans Etats voisins de la Suéde; de forte que, si le Tout-Puisfant n'avoit prévenu & rompu leurs mauvais delleins il n'étoit humaine ment parlant pas possible de leur ré« ififter. Mais il est dit : le sort des , Empires est dans la main de Dieu ; il: , soufle sur les projets des humains & , les fait évanouir : armez-vous & vous prendrez pourtant la fuite; car Dien ; est avec nous. A lui soit donc la gloire de tous nos fuccès. ... Le faux Démétrius, parvenu à la puissance Souveraine d'un grand Empire, par l'affiliance du Roi de Polo-, gne, se disposoit à lui donner des marques de la reconnoissance par son ;, exactitude, à remplir ses engagemens ;, envers lui, & se préparoit à porter la guerre en Suéde. Sigismond de " fon côté avoit engagé le Waivode , de Sendomir, à exécuter le projet du .. mariage du nouveau Grand-Duc avec , la Fille, d'où s'ensuivoit une étroite alliance entre les deux Empires, done Dia Suede ne pouvoit manquer d'être , la victime : mais la providence divine en avoit autrement ordonné. Le

162 HISTOIRE DE jour même des nôces, qui se célépre rent avec une pompe extraordinaire Dieu suscita un Seigneur Russe nom . mé Basile-Iwanowiz - Suski, qui, bien instruit de toute cette fourbe. & des avantures du prétendu Démétrius o fouleva le petit, peuple, gagna les principaux d'entre les grands , & , troubla tellement la fêre, que l'Im-, posteur sut massacré, & Basile-Iwanowiz-Suski élevé fur le trône des Czars. Des-lors l'amitié des Mosco vites avec les Polonois cella or fit place à la haine, à la vengeance & à une guerre ouverte, qui fut le sa lut de la Suede. " Ce manvais succès ne rébuta point le Roi de Pologne. Il rassembla une grande armée, qu'il fit marcher contre les Russes; & pour mieux les vaincre, il prit le parti de les diviser faisant conrir le bruit que le même Démétrius n'avoit point été tué qu'il s'étoit échappé dans le tumulte, , le trouvoit actuellement dans le camp des Polongis, Les Moscovites, sui vant leur légèreté barbare, quittèrent en grand nombre, le parti du Grand Duc, se rendant par troupes, a l'armée Polonoile, qui s'accrut par la à

GUSTAVE-ADOLPHE. 162 tel point qu'elle s'avança sans obsta-, cle jusques devant Moscou où elle assiégea le Czar, & le pressa telle-" ment qu'il se vit obligé de demander du secours au feu Roi mon Seigneur & Père, qui n'eut garde de lui refu-, fer, fachant bien qu'il importoit extrê-" mement à sa sûreté & à celle de son , Royanme, que le Roi de Pologne ne " subjuguat pas les Moscovites. Il en-", voya donc une armée, qui délivra le , Grand-Duc, & qui auroit même ", oblige les Polonois à vuider le pays, " si la trahison de quesques troupes " étrangères n'y eût mis obstacle, ainsi " que plusieurs d'entre Vous le savent " bien, pour en avoir été témoins ocu-, laires. " Cette défection des Soldats étran-, gers fut si favorable au Roi Sigis-, mond, que sea troupes s'emparèrent ,, enfin de Moscou, y firent rendre " hommage à fon Fils, comme Grand-Duc, & enlevèrent Basile-Iwanowiz-" Suski, qui fut renfermé dans un Cloî-" tre, pour y passer le reste de ses jours , en qualité de Moine. ,, Li est tout simple que les Etrangers & les Suédois-mêmes, qui ne con-" noissent pas le fond de cette affaire,

,, nous demandent comment il se peus " que nous soyons entrés si inopiné-" ment en une fanglante guerre avec " les Russes, qui peu auparavant étoient " nos amis, & a qui nous avons four-, ni de si puissans secours avec tant " de dépenses. C'est ce qu'il est à pro-" pos d'expliquer ici en peu de mots. "Le feu Roi ayant été, comme je " l'ai remarqué, obligé d'aller au se-" cours des Moscovites, ceux-ci lui " ftipulèrent Kexholm avec toutes ses ", dépendances, en reconnoissance des risques & des dépenses, où il alloit ", s'engager pour eux. Mais, quoique , le feu Roi eût sécouru & dégagé le ... Czar d'un siège de deux ans & de-" mi, il ne put obtenir Kexholm que par la force, & fut contraint de le ,, faire assiéger. Ensin en étant devenu ", possesseur, il auroit pu se saisir du , pays d'alentour, les Russes ayant dé-" claré peu auparavant Grand-Duc de " Moscovie Uladislas Fils du Roi Sigismond: mais il fe contenta d'or-" donner à son Feld-Maréchal d'avoir " foin, que les Frontières fussent suffi-" famment garnies & en état de dé-, fense. Cependant les Moscovites se repentîrent bien-tôt de s'être soûmis

# GUSTAVE-ADOLPHE. 165 aux Polonois, qui les opprimoient de

la manière du monde la plus cruelle. Ils se réunîrent, assiégèrent Moscou & les Polonois qui y étoient dedans; mais craignant de ne pas venir à bout de leur entreprise, ils écrivirent au Feld-Maréchal de la Gardie, le priant de venir à leur secours. Ce Général cedant à leurs instances marcha à leur fecours; mais avant qu'il arrivât les affaires des Russes changèrent de face par la mutinerie des troupes Polonoises & la mesintelligence qui se mit entre les chefs. Alors les Moscovites se crûrent assez forts pour démêler seuls cette fusée, & ne se mirent point en peine des Suédois, ce qui les réduisit à une extrême disette de vivres, qui obligea le Général Suédois à occuper Naugarde, où il trouva de quoi rafraichir ses troupes. Les Etats du pays alors assemblés dans cette Ville, s'étoient retirés dans la Citadelle à l'approche des Suédois. Ils députèrent au Feld-Maréchal, & offrirent de prendre pour leur Grand-Duc, l'un des Fils de mon feu Sei-, gneur & Père. Il se fit un traité auquel accédèrent les principaux Seigneurs des autres Provinces, & en

, conféquence le Feld-Maréchal se mie en possession des autres places. " Sur ces entrefaites, les Polonois , renfermés dans la Ville de Moscou. , avoient été contraints par une terri-, ble famine de rendre la Ville & le , Château. Les Moscovites éblouis de , ce succès oublièrent aussi-tôt les en-" gagemens, où ils étoient entrés avec " le feu Roi; & bien loin de vouloir ", l'un de ses Fils pour Grand-Duc, ils en élirent un autre, attaquerent inopinément & massacrèrent sans quar-, tier nos gens à Tiphini & à Ângdon, où ils avoient été mis en Garnison aux instances des Naugardiens & pour leur sûreté. Ils 'n'en demeurerent pas-la & ne daignerent pas meme repondre aux propolitions , qu'on leur fit par lettres pour un ac-, commodement. Fiers d'avoir humi-, lie les Polonois, & des nombreuses forces qu'ils avoient rassemblées près de Brunitz, ils régardèrent cette dé-, marche confine l'effet de la crainte » dont ils nous croyoient frappes. Mais nous leur fimes voir qu'ils fe trome poient: Je sis avancer nos troupes, qui campoient pres de Naugarde, & qui attaquerent les Moscovites à Bran

GUSTAVE-ADOLPHE 189

3, mitz avec tant de valeur, qu'ils s'en-, furrent à vau-deroute. Après cela Angdon fut emporté l'épée à la main. , Mais, pour faire voir que je ne prenois pas plaifir à l'éfusion du fang , humain, & qu'il ne tenoit pas a moi s, que toutes ces calamités ne fiffent , place à une paix folide; je îls étant à Narva, écrire au Sériat de Russie , pár le Connêtable, le Feld-Maréchal & le Maréchal de la Cour, pour pro-, poser des voies de conciliation. & , je fis expédier au Fèld-Maréchal Jes-, per Anderson, & à Magnus Martin-, fon des pleins pouvoirs, pour traiter avec eux au cas qu'ils eussent envie Jaconimoder; mais ils repondirent par des paroles vagues & cho-, quantes. En même-tems j'avois en-, gage le Roi de la Grande-Bretagne & les Etats-Généraux à envoyer leurs Ministrés, pour disposer les Russes entrer en negociation. Le tems nous iera voir jaffu'oh Dieu difpofera leur recentaria jullice & a la paix.

dué le Roi de Pologne ne continue à faire tous fes efforts, pour reduire à la Stêde fouts le joug des Polonois & du Pape, foit en travérsant la pair

## ACS HISTOIRE DE

, avec les Russes, soit en excitant les , peuples à la révolte par ses libelles: , il est nécessaire que Vous sovez bien fur Vos gardes, pour ne pas être seduit comme les Russes. Profitez de , leur exemple, & fouvenez-vous des malheurs, dont les révolutions sont , accompagnées, fur-tout celles qui font les suites des divisions intestines. Ne perdez jamais de vue Vos sermens & Vos promesses envers le feu Roi & envers moi; les peines & les dangers que nous avons essuvés pour Vos intérêts. Considérez bien les raisons de cette guerre avec les Russes, & Vous verrez que ce n'a été ni le feu Roi ni moi qui l'avons allumée & continuée; mais qu'il en faut attribuer le commencement & la durée à l'infidelité & à l'obstination des Russes. ", Si Vous continuez, Messieurs, & Vous les Députés des Communes, à me donner, comme Vous avez toûjours fait des marques de votre zèle. je Vous promets que Vous en re-, cueillirez les premiers fruits, & que ,, je n'épargnerai rien pour Vous pro-, curer la paix & rendre votre condi-, tion meilleure; à quoi le Tout-Puis-, fant daigne accorder sa grace.

## GUSTAVE-ADOLPHE. 169

Après ce discours le Roi fit lire les propolitions qu'il avoit à faire aux Etats. Ceux-ci charmés de l'éloquence du jeune Monarque, de sa franchise, & des espérances qu'il leur donnoit d'une paix prochaine & avantageuse, accordèrent tout ce qu'il demanda; & audelà de ce qu'on pouvoit attendre d'une Province, qui avoit porté le fardeau de plusieurs guerres consécutives. & étoit encore exposée aux courses & aux invalions des Moscovites. C'est ce que les Etats de Finlande déduisirent plus au long dans une lettre fort pathétique aux Etats de Suéde, où ils les exhortoient à agir de concert avec eux pour le bien Général du Royaume, d'où dépendoit le falut de chacun en particulier. Gustave-Adolphe content de voir les Finlandois aussi fidéles. & aussi zèlés pour son service qu'aucun autre de ses sujets, & d'avoir reçu de leur part les promesses les plus positives de lui être à jamais attachés, & de seconder ses efforts de tout leur pouvoir, remercia l'assemblée & la congedia. Ensuite il partit de Helfingfors & se rendit à Abo où il demeura plus de trois mois, continuellement occupé à reformer les abus & à faire des réglemens, pour Tome I.

eyo HISTOIRE DE ) augmenter le Commerce de la Finlande, régler les finances, la justice & la police (1).

Gultave palla une bonae partie de l'année 1616, en Finlande parmi les cocupations dont nous venons de parlen. Il n'alla point à l'armée, parce qu'il s'y fit peu d'exploits, les Moscovites avant enfin témoigné délirer sérieusement la paix : & demandé une suspension de toute hostilité durant la négociations ce qui fut accordé. Ce qui détermina le Czar & le Sénat de Moscou à en venir à un accommodement avec les Suédois, c'est qu'ils ne pûrent s'arranger avec les Polonois, & que, haissant encore plus ces derniers que les Suédois, ils aimèrent mieux facrifier quelque chose à ceux-ci qu'à ceux-là: car ils sentoient bien l'impossibilité où ils étoient de réfifter aux uns & aux autres en mêmetems. Il est vrai qu'ils aureient bien pu prévoir, que ces deux nations ne tar-

<sup>(1)</sup> M. le D. Harte saute tout d'un coup de 1615. à 1617. sans rien dire du Voyage de Gustave-Adolphe en Finlande, qui est affez memarqueble par la tenne des Etats & à plusieurs autres égards. En révanche il fait une fortie sur Louis XIII. qui n'a que faire-la; & je doute que cela réjousse autres le lecteur qu'il parett se l'imaginer.

GUSTAVE ADOLPHE. 171 deroient pas à rentrer en guerre l'une contre l'autre; mais ils n'étoient pas effez habiles, pour combiner diverses circonflances, qui auroient fait conclure à une Cour plus éclairée, qu'en ga gnant un peu de tems on se fergit rechercher par les deux partis, & qu'on seroit maître des conditions avec celui qu'on voudroit bien favoriser d'un accommodement. Les Moscovites penserent plus naturellement, ils craignirent que Gustave-Adolphe & Sigismond ne conclussent entr'eux une longue trève; & ne s'entendissent peut-être même enfin, pour partager entr'eux les dépouilles de la Moscovie. Ils ignoroient qu'a, Etuellement Sigismond pratiquoit des intelligences dans quelques places frontières, où il n'y avoit que de très foibles Garnisons, à cause de la guerre avec les Moscovites, & qu'il tachoit de s'ouvrir par-là le chemin de la Finlande, où il comptoit de trouver encore beaucoup de partifans. Cela est si vrai, que, quand la paix eut été con-chie entre la Moscovie & la Suéde, Sigismond protesta (1) contre les ces, sions que les Moscovites avoient faites

<sup>(1)</sup> M. S. de M. A.

# 172 HISTOIRE DE en Ingrie, lesquelles servoient de bar-

rières à la Finlande.

Enfin par les foins & les mouvemens que se donnèrent les Ministres d'Angleterre & de Hollande, la paix sut conclue à Stolbova au commencement de 1617.

Il est dit dans le huitiême article du traité, que le Grand-Duc Michel-Fœderowitz cede & remet à Gustave-Adolphe, dans la Seigneurie de Novogorod (1) les Forteresses & Villes, qui jusqu'à ce jour ont dépendu de Novogorod; favoir Jamma, Capories, Juanogorod, & Notebourg avec leurs dépendances, Villes, Villages, Champs, Baillages & Hameaux distingués selon leurs justes limites avec tous leurs manans. habitans, diocèses, droits, rivages, rivières & lacs sans aucune exception. Le Grand-Duc cede tout cela au très puissant Roi de Suéde, à ses héritiers -& descendans, pour en jouir à perpétuité & sans nul obstacle en toute propriété.

Par l'onziême article Michel-Fæderowitz ratifie & confirme la cession de

<sup>(1)</sup> Novogorod, Novogorod, Novogorod Veliki, la Grande Novogorod, ou Naugarde, c'est la même chose.

GUSTAVE-ADOLPHE. 173 Kexholm & de tout son territoire, faite au Roi Charles IX. de Suéde, par le Grand-Duc Basile-Iwanoviz, en reconnoissance des sidéles secours, qu'il en avoit reçus contre les Polonois.

Le Czar s'engage à payer la fomme de cinq cens mille Rixdalers au Roi de Suéde, pour les fraix de la guerre, & lui cede toutes ses prétentions sur la Li-

vonie.

Par le dernier article les deux Princes s'engagent reciproquement de ne donner aucune aide ni assistance au Roi de Pologne, contre l'une ou l'autre des deux parties contractantes.

Par ce traité si avantageux à la Suéde, les Russiens se trouvèrent entièrement séparés de la mer Baltique, & les Frontières de la Finlande, parfaitement

à couvert de leurs invasions.

On ne sausoit croire quel fut le dépit du Roi Sigismond & de ses Conseillers en voyant la prospérité du jeune Roi de Suéde; ils ne pûrent néanmoins s'en venger que par des libelles, qu'ils repandîrent en Finlande & en Suéde, pour décrier son Gouvernement, moyens lâches & d'autant plus ridicules, qu'ils étoient démentis par des faits que les

Н 3

plus fimples ne pouvoient ignorer. H écrivit même au Duc d'Ostrogothie une lettre ori'il kui fit tenir dans un couteau (1), où il lui proposoit une union ou ligue contre Gustave-Adolohe. Mais toutes ces tentatives étoient innules. Les peuples adoroient ce jeune Roi; qu'ils voyoient aussi vaillant, aussi intrepide à la tête des armées, que fage & prudent dans le Gouvernement de fes Etats, les Grands-l'admiroient & le respectoient, & le Duc d'Ostrogothie l'estimoit & l'aimoit à un point, que bien loin de fonger à lui rayir sa Couronne, il auroit voulu en avoir dix pour les lui donner; aussi ne sit-il aucune réponfe au Roi Sigismond & se contenta de remettre sa lettre au Roi de Suéde: qui en la méprifant ne laissa pas de sentir quel ennemi implacable il avoit dans Sigismond; aussi étoit-il d'avis qu'il ne falloit pas s'annufer à referter ce Princei Tant que nous ne répendrens au Rel de Pologne qu'à coups de plume, disoit un jour Gustave à son Feld-Maréchai Jacques de la Gardie, nous aurons 1942-

jours du dessous; il a de meilleurs écri-

(r) M. S. de M. A.

GUSTAVE-ADOLPHE. 173
vains que nous, qui entendent mieux l'art
de calomnier; mais si svec l'aide de Dieu;
rous voulons mettre ces gens-là à la raison, il faut leur présenter la paix d'une
main, & de l'avore l'épée, & nous les
verrons bien-têt doux comme des ae

gnedux (1).

...

Gustave avoit l'âme trop élevée pour recourir à des combats de plume, qui femblent être le partage des foibles, ou des pédans. Il ne concevoit pas de différence entre dire des injures, calommer. médire dans un écrit, & se chanter pouilte en place publique à la manière des poissardes & harangères. Il avoit assez de savoir & de lumières. pour réussir dans ce genre d'escrime? où d'ailleurs il faut plus de malignité que d'éradition, mais il n'avoit ni le tems, ni la façon de penser nécessaire à ces fortes de composition. Au lieu que Sigismond pouvoit disposer de la plume de quantité de Jésuites, & d'autres Moines accoutumés dans leurs écoles à des disputes sans fin, à des équivoques, à des jeux de mots, enfin à toutes les ruses de la chicane, ainsi qu'à

<sup>(1)</sup> Dans une Let. rap. par Palinkoeld of

dire des injures dans leurs écrits polémiques dont ils ont inondé l'Europe.

Gustave-Adolphe résolu de tirer raison par les armes de toutes les machinations, que le Roi de Pologne avoit employées contre lui, assembla les Etats à Oerebro, pour connoître les fentimens de ses peuples & les consulter, avant que de prendre aucune résolution. Le ieune Roi fit l'overture de cette assemblée par un discours que nous ne rapporterons point ici, ne contenant presqu'autre chose que ce que nous avons vu dans la harangue aux Etats de Finlande, excepté que dans ce discours il remonte plus avant dans l'Histoire de Suéde, parcourt en abregé toutes les époques remarquables, tous les fléaux dont Dieu avoit affligé les Suédois, pour les punir de leurs péchés; la grace qu'il leur avoit faite de les tirer des ténèbres de la superstition : les moyens qu'on avoit mis en usage, pour réintroduire dans le Royaume la doctrine proscrite, employant tantôt la ruse, tantôt la violence. & excitant même les citoyens les uns contre les autres. "Voici en-" core, Messieurs, ajoûte-t-il, le mê-" me Sigismond & fes conseillers de , sang Mrs. les Jésuites, qui excitent " par

### GUSTAVE-ADOLPHE. 1776 par leurs lâches écrits les Suédois às'entrégorger encore. Voila ce Roi Missionnaire, qui nous amusant de, l'espérance de la paix, & sous les, ferméns les plus facrés d'observer l'armistice conclu entre nous, tâche de foûlever toutes les puissances de l'Euprope contre la Suéde. Il excite Lubek & les autres Villes Hanséatiques à nous faire la guerre. Il tâche de me fusciter des ennemis dans mon Royaume, que dis-je, jusques dans ma famille. Il s'adresse à mon Frèremême. Il écrit avec mistère au Duc : d'Ostrogothie, pour lui inspirer des sentimens bien éloignés de son cara-¿ Ctère. Bien-tôt ces bons Pères Jésui-, " tes, ne pouvant rien opéren par leurs libelles auront recours à des moyens , plus efficaces, tels qu'ils en ont em-, ployés contre d'autres têtes Couronnées". Pendant ce discours tous les Députés frémissoient d'horreur. Les délibérations fûrent courtes & les résolutions unanimes. On renouvella d'abord le décret de la dernière Diéte, qui prive sout Suédois Catholique-Romain de fon héritage, l'exclut de tout emplois le bannit du Royanne, Seienjoint de tous les Jésuites & autres Moines de

178 HISTOIRE DE vaider la Suéde dans l'espace de trois mois, à peine de punition corporelle & d'être traités comme rebelles & séditions.

· Enfaito l'assemblée remercia le jeune Monarque de toutes les peines qu'il s'én tolt données, pour procurer une paix avantageuse avec la Russie, & en même-terns elle lui communiqua le réfulsat de ses délibérations; suvoir que les Etats affilheroient Sa Majelté de lours Blens & de leurs vies contre le Roi Sie gismond: qu'ils s'y porteroient d'autant. plus volontiers, qu'ils n'étoient que trop convaincus, que ce Prince ne chere choit qu'à endormir les Suedois, en leur officant la prolongation de la trève, sans convenig ni du lieu, ni du tems pour nagocier férieufement fur une affaire de cette importance; qu'ayant agi en plue figure occasions directement contre les articles de l'armiflice, qui venoit de fimir, il étoit allé de juger que toutes les offres, toutes les promelles n'étoient que des leurres; que la Leure qu'il avoir écrite au Due d'Oftrogothie, ainsi que his libelles qu'il faisoit répandre dans le Roystime montroient affez, que son but toit de femer la diferrée de la division nave les encycles, en in devolent à Sa Majesté, autant par le droit de la nature, que par l'hommage & le sement qu'ils lui avoient prêté; qu'à cet égard les Etats protestoient, de la manière la plus sacrée, qu'ils resteroient inviolablement attachés à leurs engagemens, de que pour faire voir au Roi Sigismond & à les adhérans, que les Suédois n'étoient pas gens à se laisser jouer, ils n'épargueroient rien pour tirer satisfaction de leur indigne procédé.

Mais avant que d'entrer dans cetté nouvelle guerre Gustave-Adolphe, juigea qu'il étoit tems de penser à se faire couronner, avec les cérémonies as cottumées en pareille occasion, cérémonies qui en imposent au peuple de hui rendent plus sacrée la personne pout qui elles se sont. Celle-ci su sixe au \$2. d'Octobre de cette année 1617. Les Etats du Royaume y assistement. Ils prétremnt solemnellement soi de hommage un jeune Roi, parmi les acclamations su jeune Roi, parmi les acclamations sur les paroles que ses représentants promonçoient en son nom.

Gustave Adolphe harangus à cette occasion pendant une denn heure; son dissours trop long pour trouver place les réalist principalement, sur ce qui

H 6

étoit arrivé depuis qu'à l'âge de dixfept ans, il avoit pris les rênes du Gouvernement; il protesta que dès-lors il n'avoit rien de plus à cœur que le bien

de ses sujets.

Les Etats le remercièrent de ses bontés envers la patrie, le félicitant de son Couronnement, & se félicitant eux-mêmes d'avoir un Roi qui, dans la vingtroisième année de son âge, étoit un héros & un profond politique; que la Suéde avoit tout lieu de se promettre toute sorte d'avantages d'un règne qui commençoit si glorieusement; & qu'il ne restoit plus aux Suédois que de faire des vœux continuels, pour la conservation d'un si bon & si glorieux Monarque.

Gustave-Adolphe employa le tems de la paix à se préparer à la guerre contre Sigismond Roi de Pologne, qui tâchois de le tenir dans l'inaction, en lui proposant la paix, ou la prolongation de la trève, sans toutesois spécifier aucun moyen pour parvenir à ce but, & sans cesser de faire une guerre clandestine. Les préparatifs du jeune Roi étoient immenses, & jamais la Suéde n'avoit vu, ni tant de belles troupes i mi une si forte escadre, que celle qu'on bêr

GUSTAVE-ADOLPHE. 181 tiffoit, & qu'on équipoit dans ses ports.

Mais Gustave, en se préparant à la guerre, profitoit du loisit de la paix. pour inspirer à ses sujets le gost des sciences. Il augmenta les fonds de l'Université d'Upsal, lui appropriant même de ses Domaines & biens Patrimoniaux: ce qui la mit en état d'avoir un plus grand nombre de Professeurs & d'Etudians, qui manquoient de moyens, pour cultiver leur génie & leur disposicion. Il fit présent à la même Université de tous les livres, dont il avoit hérité de ses ancêtres, ce qui fut le fondement de cette fameuse Bibliothéque d'Upfal, dont un favant nous a donné l'Histoire (1). C'est dans cette Bibliothèque, qu'on voit le buste en marbre de notre héros, érigé par ordre de Frédefic I. Roi de Suéde en 1721, en mémoire de cet illustre Fondateur ( a ).

(2) On lit sur le Piedestal sette Inscription;

Regi Invitissimo Gustaga Adolpha Magga Ante Cramios Bundatorics 11

<sup>(</sup>x) Dlaus Celfius ausur d'ana Histoine de Guitave-Vala fort estimée, dont nous donnerons peut-être un jour la traduction.

C'est ainsi que Gustave-Adolphe remplissoit tous les genres de mérite dans un âge, où les Rois ne songent guère qu'à goûter les douceurs de leur état; sans en vouloir epanoture les soins, dont ils se reposent sur des Ministres, qui na songent au bien public, que subordonnément à leur avantage particulier.

Gustave ne voyant plus de moyen de s'accommoder avec le Rei Sigistinond de Pologne, qui cependant officit totsjours en termes vagues de prolonger la suspension d'armes, résolut de lui décharer la guerre; mais auparavant à l'acques de la Gardie, alors l'ouverneur d'Estonie, de déclarer au Général Polonois, que son intention s'écoir pas de demeurer plus long-tems dans l'incertitude, qu'il vouloit une dévoluration mette d'abord après l'expiration de la révolue de deux ans, qui tention de la révolue Pològne st la paix,

Assuffiffini Rogis

FRIDERICI I.

Di Curo

Academia Cuncellarii.

Gigl: Crinbicha

Pol:

M D C G R X L

GUSTAVE-ADOLPHE : 184 ou du moins une longue trève. Surquos le gélèbre Bayle fait la réflexion fuivante (I). "Cest assirément une fin-" cérké, qui ne se pratique plus; & , où sont les Princes qui avertissent de i longue main leurs ennemis, qu'ils ont résolu de leur déclarer la guerre en un certain teme? Ceux qui louei ront d'un côté la grande franchise de , Gustave, ne le blameront point de " l'autre d'avoir manqué de pridence, s vils apprennent les grands prépara-5 tifs qu'il fit pour la guerre de Pologne, à laquellé il vouloit bien que Sigismond & preparat, puisqu'il l'avertifoit de son dessein. Ces prépaistife étoient tels qu'ils montrent , bien , que Gultave avoit autant de prindence que de courage. Comme M. Bayle n'a fait qu'un discours fur la vie de Guftave-Adelphe qu'il n'a pas même poussé fort loin; soue ce qu'il dit de ce grand Roi sene um pen le panegyrique. A quoi bon tant exaiter une action will imple que celle; dont il est ici question, Gustave-Adolphe sétait préparé à la guerre. Les preparatificavoient été publics. Signa-"(1) Difer fur Guffave-Adolphie, p. 800.

mond pouvoit-il les ignorer? Lui qui avoit de si bons espions en Suéde; & quels espions! Il avoit inondé ce Royaume de Jésuites & d'autres Moines qui s'y tenoient déguisés, pour éviter les châtimens que les Loix décernoient contr'eux. Il ne pouvoit pas non plus ignorer que ces préparatifs le regardoient; la Suéde n'avoit alors pas d'autre ennemi. Il étoit donc inutile de l'avertir d'une chose qu'il savoit. Aussi Gustave-Adolphe ne lui dit point; prenez garde; je m'en vais bien-tôt vous attaquer; prenez vos mesures là dessus: préparez-vous au combat; je veux bien vous donner du tems pour cela; i'attendrai que vous soyez prêt, & alors je commencerai. Mais il lui dit; qu'il doit songer à faire la paix avec lui, ou du moins une longue trève, faute dequoi il lui déclarera la guerre. C'est-àdire, la trève que nous avons faite pour deux ans est près d'expirer. C'est à Vous à voir si vous voulez la prolonger. ou même la changer en un traité de paix. Pour moi, je ne demande pas mieux que de pa'accommoder; mais, la Vous ne voulez pas, je suis prêt à tout & il faudra bien que les armes décident de nos differends. Il n'y a rien la d'ex-

GUSTAVE-ADOLPHE. 185 traordinaire; & tout ce qu'on en peut conclure, c'est que Gustave n'étoit pas d'humeur de se laisser amuser, ni de manquer de fermeté dans l'occasion. Il parle en Prince qui a le cœur haut, qui fent ses forces & son courage. Il offre la pax; mais il ne la demande pas en suppliant: il déclare au contraire qu'il est prêt à la guerre au cas que son ennemi rejette ses offres; & c'est pour l'engager à les accepter qu'il lui fait cette espece de menace; & pour se disculper en même tems des malheurs. que le refus de ses offres va occasionner. Il y a tout au plus de la fierté dans cette déclaration; mais j'y entrevois encore plus de prudence & de politique. En effet Gustave-Adolphe sentoit parfaitement que les acquêts, qu'il venoit de faire du côté de la Finlande, ne pouvoient que réveiller la jalousie de ses voisins; que la Carelie Moscovite ajoûtée à la Carelie Suédoise avec presque toute l'Ingrie, en augmentant sa puissance augmentoit aussi la haine de ses ennemis, il lui importoit de détourner les idées qu'une nouvelle guerre pouvoit leur faire naître; comme si ce jeune héros rouloit de grands desseins dans l'esprit & s'annonçoit comme un

# is HISTO'IRE DE

conquérant, qui alloit envahir tous les Etats voifins. Il lui convenoit donc de mettre le Roi Sigismond dans son torta Il lui offre la paix, pour témoigner qu'il ne songe point à des conquêtes; mais en même tems il loi déclare que. s'il croit le leurrer & l'amuser, il se trompe fort: qu'il est en état & en résolution de l'obliger à s'expliquer: C'est comme s'il disoit aux Puissances étrangères. J'offre la paix au Roi de Pologne. S'il la refuse, il faudra bien faire h guerre; mais il n'en faut accuser que ce Prince ambitieux & implacable. Celt lui qui roule des projets de conquête: Il veut la guerre, parce qu'il espére que les événemens lui seront favorables & qu'il pourra me dépouiller de ce qui in appartient. Voila au vrai quel étoit le but de Gustave-Adolphe dans les paroles, qu'il fit porter au Roi de Pologne. On trouve dans le court espace de la vie de ce grand Roi, tant d'actions vraiment grandes & sublimes, tant de sentimens héroiques, tant de procédés généreux, tant de grands principes, qui décélent une âme d'une trempe supérieure, qu'il n'est pas nécessaire de relever en termes si magnifiques des choles ordinaires. Mais telle est la différent

GUSTAVE ADOUPHE. 187 se du panégyriste à l'Historien: celuilà grossit, exagène, réseve toutes les demarches de son héros: celui-ci les envisage dans leur véritable point de vue, les pese, les examine & les reduit

à leur juste valeur.

Gustave-Adolphe, voulant cependant se précautionner contre les desseins de Sigismond, donna une attention partisulière à mettre ses Frontières en bonétat de désense, sur tout celles qui étoient voisines des Polonois & des Moscovites. Il envoya sa flotte sur les câtes de Courlande avec des troupes de débarquement, qui se joignirent à cel-

les, qui étoient déja en Livonie.

Guillaume Duc de Courlande de la Maison de Kettler, n'attendoit que l'arrivée de cette flotte, pour mettre en exécution le projet, dont il étoit convenu avec Gustave-Adolphe. Fahrenbach Gentilhomme Courlandois, brave Officier, qui avoit été fait prisonnier parles Suédois en 1601. étoit entré dans les intérêts de la Suéde. C'étoit un homme intrignant, qui se mêloit de beaucoup d'affaires, & qui persuada à son maître d'abandonner le parti de Sigismond, & d'embrasser celui de Gustave-Adolphe. Le Duc dissimula néanmoins jus-

qu'à l'arrivée de la flotte; mais, voyant un si puissant secours, il leva le masque & se mit sous la protection du Roi de Suéde; à qui il remit Window pour gage de sa fidelité (1). Fahrenbach entra alors au service de ce Monarque, & ne contribua pas peu à la prise de Dunamunde, qui se rendit aux Suédois. sans beaucoup de peine, & par les intrigues de Fahrenbach, qui gagna le Commandant moyennant une somme d'argent, qu'il lui promit de la part du Roi de Suéde, qui, en reconnoissance de ce service, donna le Gouvernement de cette conquête à Fahrenbach, & le fit Colonel. Dunamunde est un grand Fort situé à l'embouchûre de la Duna. rivière qui fépare la Courlande de la Livonie, & se jette dans la mer près de ce Fort, qui en a pris son nom: car Dunamunde signifie embouchure de la Duna. Ce Fort est la clé de Riga, Ville riche & qui fait un grand Commerce, capitale de la Livonie. Gustave avoit dessein de s'emparer de cette place; mais la saison étoit trop avancée, pour une entreprise de cette importance. Il falut donc renvoyer l'exécution de ce projet à un autre tems.

(I) M. S. de M. A. p. 147.

#### GUSTAVE-ADOLPHE 189

Sur ces entrefaites, il survint au Roi de Pologne des affaires, qui le firent repentir de n'avoir pas accepté les of-

fres de Gustave-Adolphe.

- Bethlem-Gabor Prince de Transilvanie avoit fait, quelque-tems auparavant, une irruption en Hongrie, Sigismond étroitement lié avec la maison d'Autriche, envoya un secours de troupes à l'Empereur qui servirent utilement. Bethlem piqué contre le Roi de Pologne, n'eut pas de peine à engager les Turcs & les Tartares dans sa querelle. Il déclara la guerre à Sigismond & entra dans la Moldavie, à la tête d'une grande armée composée de ses propres troupes, & de plus de quarante mille, tant Turcs que Tartares. Une partie de la Moldavie étoit alors sous la domination des Polonois. Bethlem avoit résolu de la leur enlever, & ce fut-là l'objet de son irruption.

L'occasion ne pouvoit pas être plus favorable à Gustave-Adolphe, pour humilier son competiteur; car il ne s'agisfoit pas de moins entre lui & Sigismond que de la Couronne de Suéde; mais le Roi de Pologne crut devoir ceder au tems, & tâcha d'amuser le jeune Monarque par de nouvelles négociations.

Il eut même le bonheur d'intéresser le Roi de Dannemark dans sa querelle

avec Gustave-Adolphe.

Christian parut en effet vouloir arrêter le jeune Roi dans ses progrès en Livonie. Il prit des arrangemens qui assi noncoient ses desseins. Gustave-Adolbhe, à qui il importoit extrêmement de n'avoir rien à démêler avec le Danne mark, tandis qu'il seroit occupé à la guerre contre le Roi de Pologne, desira de s'aboucher avec Christian pour tirer parole de lui, qu'il n'attaqueroit point la Suéde, ou du moins pour forder ses dispositions. Les Princes du Nord se visitent avec moins de difficultés que ceux du midi. He secouent plus aisément le joug du cérémoniel, & comme ils marchent avec beaucoup moins de pompe, ils se voient aussi avec beaucoup moins de gêne; & dans ces pays, où les particuliers font si cérémonieux, il faut peu de façons pour aboucher deux puissans Rois, & les faire aller l'un chez l'autre, sans presque aucune suite, & sans autres fraix que ceux du voyage.

Gustave-Adolphe sit pressentir le Roi de Dannemark sur le dessein d'avoir une entrevue avec lui. Mais auparavant il

GUSTAVE: ADOLPHE, 101 fit deux choses, qui ne pouvoient que lui être agréables. Il lui paya la somme entière qu'il lui devoit pour le rachat d'Elfshourg; & consentit à une nouvelle trève de deux ans, que Sigismond ini demandoit avec beaucoup d'empressement: car quoique Gustave connût. bien le caractère de Sigismond, Prince faix, distimulé, & peu scrupuleux sur l'article des traités, se jouant également de Dieu & des hommes, faisant servir la Réligion à son ambition, & ne tenant ses engagemens qu'autant que cola convenoit à ses intérêts, il ne voulut pas qu'on pût l'accuser de profiter de l'embarras de ce Prince pour s'agrandir à ses dépens. L'invasion du Transilvain l'avoit réduit à la nécessité de folliciter ce qu'il avoit refusé. Gustave n'ignoroit pas à quel motif il devoit attribuer ce changement. Il offrit une paix équitable, à son ennemi, qui ne voulut pas rénoncer à ses espérances de remonter sur le trône de Suéde, & se borna à une prolongation de la trève, ce que Gustave-Adolphe accorda à condition qu'on travailleroit pendant ce tems-là à un accommodement, qui mît fin aux démêles des deux Rois. Sigismond accepta cette condition, & nom-

ma des Commissaires pour négocier avec ceux de Suéde.

Tant de desintéressement persuada au Roi de Dannemark, qu'il n'avoit rien à craindre de l'ambition du jeune Roi de Suéde, que cette passion étoit en lui subordonnée à l'amour de ses su-

jets, & aux Loix de l'équité.

Les deux Rois quoique d'un âge bien différent s'estimoient autant que la jalousie d'état peut le permettre. Quoiqu'ils ne possedassent pas les plus grands Royaumes du monde, ils croyoient à l'égard de leur personne, n'être point insérieurs à aucun autre Roi de la terre. Christian accepta avec joie l'entrevue que Gustave-Adolphe lui proposoit.
Elle se sit sur les Frontières le 2. Mars
1619 (1). Les deux Rois se donnèrent toutes les marques extérieures de la plus sincére amitié. Ils eurent divers entretiens secrets, où il est probable que

<sup>(1)</sup> Suivant le Mr. de M. Ark, qui ne nomme point le lieu de l'entrevue. M. Harte dit que les uns appellent ce lieu Ulfsbeck, d'autres Halmstadt. Mais il faut s'en tenir au témoignage de M. de Holberg dans son Histoire du Royaume de Dannemark. II. P. p. 666. qui dit positivement que l'entrevue se sit à Halmstadt, le 25. de Février & dura jusqu'au 2e. de Mars.

GUSTAVE-ADOLPHE 102 que le jeune Roi de Suéde fit sentir à Christian, qu'il lui importoit autant qu'à qui que ce fût de ne pas souffrir, que le Roi de Pologne devînt en mêmetems Roi de Suéde, qu'outre les forces exorbitantes & les ressources inépuisables, que ces deux Royaumes réunis pouvoient fournir. Sigismond pouvoit encore compter sur celles de la Maison d'Autriche; que les desseins de cette Maison d'étendre sa domination jusqu'à la mer Baltique se manifestoient tous les jours davantage, & étoient même exécutés en partie; que le voisinage d'une puissance si ambitieuse & si rédoutable étoit aussi dangéreux pour le Dannemark que pour la Suéde; que le Dannemark étoit même plus exposé; que la sûreté des deux Royaumes dépendoit de leur Union; que la perte de la Suéde entraînoit celle du Dannemark, & tour-à-tour la perte du Dannemark celle de la Suéde; que loin-de se donner de l'ombrage & des craintes l'un à l'autre ils se devoient des secours mutuels; que, quant à lui, il étoit content de ce que Dieu lui avoit donné; ou'il n'aspiroit qu'à la gloire d'être aimé de ses peuples & de faire leur bonheur; qu'il voyoit leur épuisement, qu'il Tome I.

en gémiffoit. & qu'il voudrait leur procurer la paix au prix de tout son sang: mu'il avoit fait tout ce qu'on peut exiger d'un Souvernin, pour obtenir un kien la lalataire du Roi Sigismond: mais qu'il n'y avoit pas moyen de lui faire ahandonner des projets, dont l'exénution n'étoit pas aussi facile que ses Confeillers le mi faifoient accroire : que tui Guftave - Adolphe n'attaqueroit jasnais Sigismond; mais qu'il ne vouloit pas non plus être sa dupe, & se laisser bercer par des apparences de paix, qui sessembloient à une mauvaise guerre; que samais il n'attaqueroit personne; mais qu'il ne se laisseroit pas outrager impunément.

La force de ces raifons, dont l'évildence fautoit aux yeux; mais encore plus la franchise, la cordialité oc la comiance du jeune Roi gagnèrent le Roi de Dannemark. Il promit à Gustare-Adolphe de ne le point attaquer sant qu'il seroit occupé à se désendre, su à poursuivre une juste satisfaction de quelque tort qu'on lui auroit sait; qu'il étoit bien éloigné de vouloir savoriser les dessens chimériques du Roi de Pologne; mais qu'il ne croyoit pas qu'il convint à ses intérêts d'abandonGNS(TAVE ADDEPHE. 195 ner la balance du Nord, & de souffiir m'elle penchât gout à fait d'un côté.

Après quelques conférences dans ce goûnda, où les deux Rois s'expliquérent avec beaucoup de franchise & de liberté, ils se séparèrent fort contens l'un de l'autre, & Christian renouvella au jeune Roi de Suéde la promesse pofitive de ne point se mêler de ses dif-

férends avec le Roi de Pologne.

- Assuré de ce côté-la autant qu'on peut compter fur la parole des Rois, Gultave-Adolphe revint très fatisfait du fuccès de son voyage, & très résolu de ne plus ménager son ennemi, sans toutefois négliger de se précautionner autant, qu'il étoit possible sur les frontieres de Dannemark, en y mettant de bonnes Garnisons; du reste il augmenta sa flotte de quelques Vaisseaux de guerre. & donna des commissions à divers Officiers étrangers, pour aller faire des levées en Allemagne & en Hollande. Enfin cédant aux sollicitations de la Reine sa Mère & des bons Suédois. qui craignoient de le perdre, avant qu'il pût leur laisser quelque héritier, il résofut de se marier & de chercher une Epouse, dans quelque Maison Souveraine d'Allemagne, dont l'alliance pût

lui être avantageuse, & qui sût de la Réligion Protestante. Il n'y avoit alors . que la Princesse Marie Eléonore de Brandebourg, seconde Fille de Jean-Sigismond Electeur de Brandebourg, qui pût lui convenir. Cette Princesse étoit encore assez jeune n'ayant qu'environ vingt ans, étant née en 1599. Elle avoit de l'esprit, des vertus & de la beauté (1). L'alliance de George-Guillaume fon Frère alors Electeur de Brandebourg, pouvoit être fort utile à Gustave Adolphe par rapport à ses démêlés avec le Roi de Pologne; mais c'étoit un Prince foible, peu heureux, gouverhé abfolument par Schwartzenberg fon Premier Ministre entiérement vendu à la Maison d'Autriche. & Pensionnaire de l'Empereur (2).

(1) Tous les Ecrivains contemporains, qui ont parlé de cette Princesse la répresentent comme une beauté achevée. Il n'y a qu'à voir ce qu'en dit le Sr. Ogier dans son itinere Sustice. La Reine Christine en parle plus modessement dans ses mémoires. Cette Princesse, ditchelle, qui avoit quelque beauté, accompagnée des bonnes qualités de son Sexe, vêcue avec le Risdans une Union asses douce. Mais il est bon d'observer que la Reine en écrivant ceci avoit quelque mécontentement secret.

(2) Voy. les Mém. de Brand, p. 40. George-Guillaume Margrave & Electeur de Brande-

# GUSTAVE-ADOLPHE. 197

Les charmes de la jeune Comtesse de Brahe n'étoient pas tellement effacés de l'esprit de Gustave-Adolphe, qu'il ne falût une beauté plus que commune, pour les lui faire entiérement oublier. On lui promettoit tout cela dans la Princesse de Brandebourg. Un nommé Birkbolt agent du jeune Roi à la Cour de l'Electeur lui en écrivoit des merveilles. Les portraits qu'il en avoit vus lui paroissoient en effet confirmer tout ce qu'on lui disoit de sa beauté: Cependant il paroissoit balancer, & l'on a deux Lettres de lui à son agent, où il lui mande que cette affaire du mariage ne presse point; qu'il doit se borner à tâcher d'établir une bonne harmonie entre lui & l'Electeur, laquelle étoit nécessaire par rapport à ses démêlés avec le Roi de Pologne. Enfin curieux de voir par lui-même, si la Princesse de Brandebourg étoit telle qu'on la lui dépeignoit. Il partit subitement & à la fourdine pour l'Allemagne, escorté par trois Vaisseaux de guerre, sans que personne que le Chancelier Oxenstierna & quelques-uns des principaux Sénateurs,

bourg, épousa Chariote Princesse Palatine Sœurde Fréderic V. Roi de Bohême si célèbre par ses revers.

sit rien de ce voyage & s'apperçur de son absence (1). Le Roi ne prit que quelques Domestiques avec lui. Il ne vousoit que voir la Princesse; il la vit & la trouva si à son gré, que son mariage ne sut plus pour lui une affaire de possible, qu'il n'étoit pas nécessaire de presser; à laquelle il vousuit qu'on

(1) Si M. le D. Harte avoit été à portée de consulter les Regitres du Sénat de Suede, il n'auroit eu garde de mettre en doute, si Gustave alla alors étudier à Padoué ou en Allema, ene. Le savant qu'il cite, qui ne peut-être que Nicolas Cournene Papa dopole a avance une fans feté. Le voyage dont nous parlons, est le premier que Gustave ait sait hors des Frontières de ses Etats: & ce voyage ne dura pas un mois. Le jeune Roi étant parti de Stockholm le 2. d'Août 1019. & y étant retourné le 20. du même mois en la même année. Voy, les Rieg., du Sénat ad b. ann. p. 320. M. S. de M. Ai Dans le second voyage, Gustave partit de Stockholm vers la fin d'Avril de l'an 1020. & fut de retour au mois de Juillet suivant, puis qu'on trouve encore dans les Regitres des expéditions signées de sa main, & datées du ome, de ce mois 1620. Cela est plus sur & plus precis que la Lettre du Chevalier Dudley, que le D. Harte cite. Voy. Regitt. du Sen. ap h. and. a. 549. M. S. de M. A. Au teste tout ce que Papa dopole raconte en son Hist. de l'Univerfité de Padotte L. II. p. 228. Sont des fables dont on ne trouve aucune trace dans les Ecrivains Suédois.

GUSTAVE-ADOLPHE. 160 mît la dernière main. Il fit donc de mander la Princesse à l'Electrice Mèt re. & avant obtenu fon confentement & celui de l'Electeur, il repartit pour Stockholm, fans qu'à Berlin on fût rien de ce qui venoit de se passer. On convine que l'on garderoit un profond lilence sur ce mariage, jusqu'à ce que la Princesse fût sur le point de partir; asin que ni l'Empereur, ni le Roi de Poloene, ne pussent le rompre par leurs intrigues & leur crédit auprès de l'Electeur. Mais le secret ne fut pas si bien gardé que Sigismond Roi de Pologne n'en fût bientôt informé. Il en fit faire de grands reproches à l'Electeur, qui eut la foibleffe de répondre dans une lettre très curieuse à Laurent Gemblio. Conseiller d'Etat du Roi de Pologne. qu'il n'en savoit rien; & que, si la chose étoit véritable, il y consentoit aussi per qu'il la pouvoit empêcher; que tout dependoit de l'Electrice sa Mère à qui il convenoit de disposer de sa Fille.

Gustave-Adolphe étant de retour en Suéde, sit les arrangemens nécessaires pour son prochain mariage, & se disposa à faire une nouvelle course à Berlin, qu'il exécuta au commencement de l'année suivante; étant parti de Stock-

#### SOO HISTOIRE DE

holm le 28. d'Avril 1620, pour Elfsnaben, où il trouva Jean-Casimir Comte Palatin du Rhin son Beau-Frère, qui avoit pris les devants. Celui-ci ayant congédié tous ceux qui ne devoient pas être du voyage, alla à la rencontre du Roi à quelques lieuës de la Ville, & le soir même ces deux Princes sûrent à bord du Vaisseau, qui les devoit transporter sur les côtes Méridionales de la mer Baltique (1). " Etant arrivé (c'est " le Roi lui-même qui parle) tout in-, cognito à Berlin le matin d'un Di-" manche, je fus droit à l'Eglife où , étoit la Cour, & y entrai durant le "Ser-

(1) On a un fragment du Journal de ce voyage écrit de la propre main du Roi. On le trouve dans Palmskæld qui l'a copié sur l'origiual-même. Il n'est pas vrai que le Roi prît Le nom de GARS. à la Cour de Berlin, comme le dit D. Harte, qui confond le tems & les lieux. Le Roi signoit ordinairement G. A. R.S. en abrégeant les mots Gustavus-Adolphus Rex Suecia. C'est de-là qu'il prit occasion de dire qu'il s'appelloit Gars. On verra tout-à-l'heure en quel lieu & comment cela arriva. Le Sr. Thomas Fuller auteur Anglois dit que Gustave-Adolphe en voyageant prenoit le nom de GARS; mais cela ne doit pas s'entendre de la Cour de Berlin, & ce nom n'étoit fait que pour le public. Voy. Th. Fuller, Life of Gust. Ad. in his Holy State.

### GUSTAVE-ADOLPHE. 201

sermon que le Ministre prononçoit , devant l'Électeur & sa famille. Je me . mêlai parmi les Cavaliers & les Officiers de la Cour, & aussi-tôt chacun , commença à me regarder avec une " curiolité, qui témoignoit allez qu'on " auroit bien voulu favoir qui j'étois. Je m'assis & commençai à écouter , tranquillement le Prédicateur, Il avoit ,, pris pour texte la parabole du mau-, vais riche & du lazare. Il établit , dans son exorde que le monde étoit " un théatre, où chacun de nous joue , une espece de Comédie; que Dieu. , qui est Tout-Puissant, distribue diffé-" remment les rôles que chaque acteur , doit jouer. Il cita pour exemple les deux personnages de la parabole en , question, exhortant tons les Chré-" tiens à y faire attention, & à si bien ,, jouer leur rôle sur le théatre de ce , monde, que, quand la mort aura tiré " le rideau & terminé la Comédie. " nous obtenions du maître du fpecta-, cle, qui est Dieu, la Couronne de ", gloire, & des spectateurs, qui sont " les Anges & les Saints, les applau-, dissemens que méritent les justes. En-" fuite il divifa son Sermon en deux », parties; dans la première il examina

;; la nature du vice qui avoit attiré la ;; condamnation fur le mauvais riche; ;; dans là feconde il vouloit montrer ;; quelle avoit été la conduite du la-;; zare: mais il renvoya cela à une au-;; trefois. Le tems ne lui permettant ;; pas de pouffer plus loin fes réflexions.

Le Sermon fini, on congédia toutes les personnes inutiles. On me conduisit dans les appartemens, ou je sis mon compliment à l'Electrice, qui me répondit avez beaucoup de dignité. De la je sus conduit dans la ci Chambre du Duc de Courlande, ou la conversation roula sur ce qui m'étroit arrivé dans mon voyage.

", le, n'y ayant à table d'autres Cava-", lers que le Duc de Courlande & moi. ", le fus placé à table entre les deux

Electrices.

Pendant que le jeune Roi de Suéde faisoit l'amour à Berlin, le Prince Palatin son Beau-Frère étoit parti pour retourner dans le Palatinat, & pour aller faite un tour dans le Duché des Deux-Ponts, où étoient tous ses plus proches parens. Gustave-Adolphe lui avoit promis de l'y joindre bien-tôt, & en effet ayant pris tous ses arrangemens avec

GUSTAVE-ADOLPHE. 2012 l'Electeur de Brandebourg & l'Electrice fa Mère par rapport à fon mariage, il partit pour la Cour de Heidelberg.

Voici ce que Rusdorf, Ministre de l'Electeur Palatin, raconte dans ses Lete tre au Chancelier Oxenstierna, & au Sr. de Gruen Assesser de la Chambre Impériale à Spire, de ce qui lui arriva avec le jeune Roi, qui gardoit l'incor

gnito à la Cour Palatine.

" Le Roi ayant voulu, dit-il, aller " voir le camp du Marquis de Baden , en Alsace, je lui tins compagnie, le , prenant toûjours pour un Officier " Suédois, comme il le disoit lui-mame. J'eus la fatisfaction de l'entretenir long-tems & librement. Chemin " faifant il obferva plufieurs belles ", Seigneuries & terres, & demanda a , qui elles appartenoient; ayant appris " que la plûpart, reconnoissoient des " Eccléfiastiques pour Seigneurs & Pra-" priétaires. Ab! dit-il, si ces Messieursla avoient affaire au Roi mon Maitre, il y a long-tems qu'il leur auroit ", appris quel est l'esprit de leur Etat, la , modestie, l'humilité & l'obéissance.

Rusdorff ajoûte, qu'ils s'entretiment ensuite des grandes qualités qu'on attribuoit au Roi de Suéde, & du goût

### \$04 HISTOIRE DE

qu'il avoit pour les Belles-Lettres: qu'enfuite il lui témoigna combien il étoit furpris que les Etats du Royaume, ne Peussent pas encore engagé à se marier, insinuant que la Princesse Catherine (1) Sœur de l'Electeur Palatin son maître, étoit de toutes les Princesses Protestantes celle qui conviendroit le mieux au Roi de Suéde; qu'il y avoit de la conformité entre ces deux Princes quant à la Royauté (2) l'un la disputant au Roi

(1) Rusdorff dit, que cette Princesse ne connoissant pas le Roi de Suéde, qui, mêlé avec d'autres Cavaliers de la Cour, suivoit les Princes & les Princesses dans une promenade, & s'étoit approché pour entendre ce qu'on disoit, prit cette liberté en mauvasse part, & s'écria en François; il faux evouer que ses Suédois sont bien bardis & bien impolis! M. S. de M. A. Les Manuscrits de Russiors se trouvent à la Bibliothéque du Landgrave de Hesse en quatre Vol. in sol. Ce sont des mémoires & des négociations, & il y a un Vol. de Lettres au Chancelier Oxenstierna.

(2) N'en déplaise à M. de Rusdorff, cette comparaison étoit très déplacée, & même très inexacte. Ce n'étoit pas Gustave-Adolphe qui disputoit la Couronne, mais à qui on la disputoit. Il étoit possesseur, de le Palațin ne l'étoit pas. Tous les Suédois s'accordoient à regarder Gustave comme leur seul Roi légitime, & à désendre ses justes droits au péril de leurs vies & de leur fortune. Il n'en étoit pas de même des Bobêmes. Ils étoient divisés en

GUSTAVE-ADOLPHE. 20% de Pologne, l'autre à l'Empereur. A quoi le Roi avoit répondu, que le Roi Fréderic ne devoit pas douter de la bonne volonté du Roi de Suéde. Mais que lui Rusdorf avoit repliqué, qu'il étoit difficile que Gustave-Adolphe pût venir au secours du Roi de Bohême. vu l'éloignement & la disette d'argent dans les pays du Nord. Le Roi l'interrompant, lui dit "Mr. de Rusdorf, les mines de Suéde font les plus riches de l'Europe, & ce Royaume abonde en diverses autres choses très propres à être converties en argent comp-, tant. La conversation étant ensuite tombée fur la Réligion Catholique; continue Rusdorf, j'observai que mon compagnon de voyage la détestoit. Il me conta qu'à son passage par Erfurth, il avoit donné un ducat , à un Prêtre pour dire la Messe, dont il étoit curieux de voir les Cérémonies: qu'aussi-tôt le Prêtre n'avoit ,, pas fait difficulté de lui vendre à si " vil prix tous les mistères de sa Réli-"; gion, par où l'on pouvoit juger des " sentimens & des mœurs de ces Sacri-

sectes & en suctions, & les troupes de l'Empeteur étolent au milieu de la Bohême.

ficateurs. Enfin je fis entendre an prétendu Officier Suédois, que le Roi-Electeur mon Maître pourroit bien un jour m'envoyer en Suéde, auquel cas je ferois bien aise de savoir son nom, pour renouveller notre connoillance. Je m'appelle GARS, me dit-il, Es je suis Capitaine dans les troupes du Roi mon Souverain. Si jamais la fortune Vous améne en Suéde, je me ferai un vrai plaisir de Vous rendre tous les services qui dépendront de mon petit pouvoir.

" Peu de jours après j'appris que M. GARS étoit le Roi de Suéde lui-mê-" me, avec qui je m'étois entretenu fi , familièrement: que le nom qu'il s'é-, toit donné faifoit les lettres initiales , de Gustavus - Adolphus Rex Sueciæ". Ce Rusdorf étoit d'une famille Nobie originaire de Bavière; il étoit né dans le Palatinat. Son esprit, son savoir, qui étoit fort grand, & plus encore ses talens pour les affaires, l'avoient fait envoyer comme Ministre Plénipotentiaire en Angleterre. Il rendit dans la fuite de bons services à l'Electeur Palatin son Maître, auprès de Gustave-Adolphe avec qui il entretint toûjours un Commerce de Lettres, & dont il regut une pension annuelle. Aprèsia more de ce grand Roi, son zèle pour la Suéde diminua. Il traversa de toutes ses soncés le Chanceller Oxenstierna dans la direction des affaires, & prétendit que les Princes Protestans d'Allemagne pouvoient se passer de la protection de la Suéde: snais il ne rétissit point dans ses projets. Il mourut à la Haye en

\$640.

Copendant Gultave-Adolphe étoit parti de Heidelberg, pour retourner dans fon Royaume, emportant les rezerets de toute la Cour Palatine, & en particulier de la Princesse sa Soster & de la Princesse Catherine, gui l'ayant mieux connu, ne le trouvoit plus si indiferet qu'il lui avoit paru, avant qu'elle sût qu'il étoit le Roi de Suéde. Elle le trouvoit même fort à son gré & n'auroit pas été fâchée d'être accorde à un jeune Roi, dont la réputation étoit déja si éclatante, & dont la bonne onine rélevoit merveilleusement l'éclat de la Couronne. En effet Gustave-Adol. phe étoit un des hommes de la plus thaute taille qu'il y eut dans tout son Royaume, affez dégagée à l'âge où il étoit alors; mais avec toutes les marques de devoir être un jour chargée de

trop d'embonpoint; & c'est ce qui arriva; car sur la sin de sa vie, cet embonpoint s'accrut tellement qu'il en étoit incommodé; & cela joint à sa haute taille, faisoit que, quand il étoit armé, il y avoit peu de chevaux assez forts de reins pour le pouvoir porter. Il étois beau Prince, dit la Reine sa Fille dans ses mémoires; mais trop gros & trop replet; ce qui commençoit à l'incommoder. Tous les traits de son visage en gros composoient une très agréable physionomie. Ses yeux étoient grands d'un gris clair & très vifs, avec un mêlange de fierté & de douceur; son front large sembloit être le siège de la raison. Son nez finissoit un peu en ligne courbe, & l'on peut dire qu'il avoit les yeux & le nez d'un aigle. Il y avoit dans tout son air je ne sais quoi de sier, de grave, de pensif, & en même-tems de gracieux. Il sembloit que l'intrepidité de son âme, la grandeur de ses vues, le discernement des moyens, tout cela se peignît en même-tems sur son visage. Tout fon air, toute fa perfonne, annonçoit un héros; fa physionomie un guerrier également Soldat & Capitaine, en un mot un Roi aussi capable de déployer tous les ressors de la politiGUSTAVE-ADOLPHE. 209 que, que de vaincre à la tête d'une armée.

Le Roi étant de rétour en Suéde fit partir le Chancelier Oxenstierna pour Berlin, & une escadre fit voile en même-tems des ports de Suéde, pour transporter la Princesse Marie-Eléonore de Brandebourg jusqu'à Calmar où elle arriva le 7. d'Octobre 1620. accompagnée de Mde. l'Electrice sa Mère & de quelques Domestiques en petit nombre; le Roi ayant eu soin de former sa Maisson à Stockholm.

Cette Princesse sit son entrée publique dans cette capitale le 25. de Novembre de la même année; le mariage se sit immédiatement après, & elle sut Couronnée Reine tout au commencement de l'année suivante. Comme la Réligion entroit toûjours pour beaucoup dans toutes les actions publiques de Gustave-Adolphe, il voulut que son mariage fut célébré par un Jubilé universel en mémoire de ce que la Suéde. avoit été delivrée cent ans auparavant de la tyrannie spirituelle & temporelle des Etrangers. Jamais mariage, entre personnes de ce rang ne fut plus heureux, & plus marqué de plaisirs, que celui de ces nouveaux Epoux. Ils s'ai-

mèrent toûjours de la plus vive tendres, se, ne pouvant vivre long-tems l'un sans l'autre, & se donnant réciproquement les plus grandes marques d'attachement.

Cependant le Roi ne se livroit pas tellement aux douceurs de l'Hymen, & aux fêtes dont on le célébroit, qu'il n'ent un œil attentif aux démarches du Roi de Pologne son implacable ennemi. Il voyoit ce Prince occupé dans la Moldavie & la Valachie contre les Turcs & les Tartares, & peu en état de lui nuire: mais il voyoit aussi la trève de deux ans près d'expirer, & Sigismond rejettant toutes propolitions de paix & de prolongation de trève; ce fut ce qui l'engagea à faire les plus grands efforts pour porter un si rude coup aux Polonois, qu'ils fussent enfin forcés de donner les mains à un traité définitif.

Jamais la Suéde n'avoit encore vuene aussi puissante flotte que celle que Gustave-Adolphe préparoit pour cette guerre, où il ne s'agissoit pas de moins que de la ruine de l'un ou de l'autre de ces deux Puissans Rivaux. Mais peu s'en falut que la main d'un scélérat ne déliverât le Roi de Suéde de son plus cruel ennemi. Le Roi Sigismond étant à Var-

GUSTAVE ADOEPHE. 213 fovie courus le plus grand rifque de

perdre la vie.

Un Gentilhomme Polonois nommé Piecbarfebi entreprit de tuer ce Roi (1), lorsqu'il iroit à l'Eglise. La raison, qui le pouffoit à cette abominable action. est, dit on, qu'il avoit conçu une vio-Jence haine contre le Roi, parce qu'il n'approuvoit point son Gouvernement, hi reprochant de n'aimer que la Musique & la Chymie, & d'avoir manqué deux fois par sa négligence le trône de Moscovie. On ajolite à ces motifs Géméraux des motifs particuliers. On dit due le Roi, à la requête de quelques performes de grand crédit, qui lui avoient perfuadé que ce Gentilhomme étoit fiiet à de violens accès de folie, kui avoit donné des tuteurs pour administrer son kien. Quoiqu'il en foit, un jour que le Roi traversoit l'avant-cour de la Grattde Eglise, pour aller à la Messe, accompagné de ses gardes & de ses courtisans, le mentrier qui l'attendoit avec une petite hache d'armes à la main, & qui s'étoit avantageusement posté, lui

<sup>(1)</sup> Voy. la-dessus les Ecrivains suivant.
Paullus Piasecius, Schnissus Kobierische Kobierische Aufley. Brackestus &c.

en donna deux coups avec tant de vitesse que peu de gens s'en apperçurent, Le Roi tomba ayant un coup à la joue & l'autre à l'épaule, dont aucun n'étoit mortel. Un Musicien Italien de la Chapelle du Roi, qui vit frapper ce Prince, & qui ne savoit pas un mot de Polonois, se mit aussi-tôt à crier en sa langue Traditore! Traditore! au trastre. au traître. Comme les esprits étoient alors remplis de la guerre avec les Tartares, on crut que l'Italien crioit Tar-tares, Tartares, & aussi-tôt la terreur faisit tellement les esprits que chacun ne pensa plus qu'à la fuite. Le peuple sortit en foule de l'Eglise & courut çà & là. Peu s'en falut que dans cette bagarre le meurtier n'échapât: mais le jeune Prince Uladislas eut le tems de le faisir & de l'arrêter à l'aide de quelques Courtifans. On le conduisit aussi-tôt en prison, & peu de jours après il reçut la récompense que son crime méritoit.

Avant que la flotte Suédoise mit en mer, Gustave fit une nouvelle tentative auprès du Roi de Pologne, pour l'engager à une nouvelle prolongation de la trève, ou même à un traité de paix; &, en attendant sa réponse, il assembla GUSTAVE-ADOLPHE. 213 les Etats du Royaume, pour les préparer à la scène qui alloit s'ouvrir, & leur demander leurs avis dans une affaire si délicate, & leur appui pour en assurer le succès.

La harangue qu'il prononça en cette occasion est une des plus belles qu'il ait iamais faites. Il y dévelope parfaitement cette prudence qui régla toûjours ses actions; cette équité qui les éclaira, cette sagesse qui les dirigea. Ce n'est pas un guerrier follement ennivré de sa valeur, de sa capacité, du nombre & de la beauté de ses troupes, qui croit que tout va plier devant lui, qu'il va renverser les uns, faire peur aux autres, écrâser ceux qui oseront s'opposer au torrent de ses Victoires, & qui au bout du compte se trouve chargé de la haine publique, de la jalousie des plus Puissans Rois, & accable d'ennemis, dont fon ambition, sa suffisance, ses hanteurs, ses mépris, sa consiance en fee forces, ont groffi le nombre & rapproché les intérêts opposés. C'est un Roi-Philosophe qui combine tout, qui discute avec ses amis tout ce qu'il a à craindre & a esperer; qui regarde la guerre comme un grand siear, & qui ne s'y veut résoudre qu'après avoir ten-

### 214 HISTOIRE

cé tous les moyens de l'éviter, & dans l'unique vue de se désendre contre un ennemi implacable qui en veut à la Cousonne. On en jugera par ces traits de

fa harangue aux Etats (1).

"Quiconque vent, dit-il, suivre l'exemple des Gouvernemens fages. , doit mettre tout en usage pour pro-, curer la paix, & la tranquillité aux , peuples qu'il gouverne, & quand le calme fera une fois retabli parmi eux il ne doit rien oublier pour le maintenir, & pour empêcher qu'on ne retombe dans les mêmes troubles & les mêmes dangers.

....Il doit fi bien employer le tems de " la paix, que l'honnête homme puis-, se prospérer dans ses Etats, que les , traces funestes de la guerre soient " éfacées, & que la prospérité commune succede aux calamités publi-

, ques.

" l'avoue, Mefficurs, que, depais , que j'ai commence à regner, je n'ai , pas été assez henreux pour éviter la ,, guerre, & procurer tout le bien qu'on , doit attendre d'un bon & sage Roi.

(1) Tirés du Recueil des Manuscrits que Palmskæld a copies fur les originaux de Gusinve-Adolphe. M. S. de-M. A.

GUSTAVE-ADOLPHE. 213

Mais Vous êtes témoins que la bonne volonté ne m'a pas manqué. J'ai
proposé cet objet dans les précédentes Diétes. J'ai entamé plusieurs négociations pour parvenir à ce but
falutaire; j'ai même fait intervenir la
médiation des Puissances Etrangères.
Vous n'ignorez pas, Messieurs,
qu'entre le Roi de Pologne & moi;
il s'agit d'une controverse d'Etat;
qui d'ordinaire ne se termine que par
la ruine d'une des deux parties intéresses.
Neanmoins le Tout-Puissant à daianté benir les démarches qu'on a fai-

" Neanmoins le Tout-Puillant à daigné benir les démarches, qu'on a fai-,, tes pour la paix avec le Dannemark ,, & la Russie, & nous avons conclu ,, un nouvel armistice avec le Roi de ,, Pologne; de sorte que le premier ob-

" jet a été rempli en partie.

" Mais la difficulté qu'il y a eu à parvenir à cet accommodement n'é" gale peut-être pas celle qu'il y a à mentretenir la paix, qui en a été la mentre de prudence, & plus de circompe" ction, à cause de la mauvaise manième d'agir entre les voisins, qui est presque passée en habitude, de s'in" quiéter l'un l'autre, d'où il peut sac

### eis HISTOIRE DE

s, lement réfulter une guerre ouverte.

Surquoi je ne puis Vous dissimuler,
qu'il y a déja des plaintes réciproques entre nous & le Dannemark,

& que nous ne sommes pas encore
bien d'accord avec la Russie sur le
réglement des limites, d'où il est à
reglement qu'elle ne se repente des cessions, qu'elle a été forcée de nous
faire.

" Quant au Roi de Pologne, il est évident qu'il est question entre lui & nous, de la cession de la Couronne & du Royaume de Suéde, ce qui rend cet objet encore plus intéressant, & l'accommodement plus difficile. Cependant la paix est un si grand bien, qu'il ne faut rien négliger de ce qui peut nous le procurer, & facrifier toutes nos passions à un objet si falutaire. Implorons donc tous la bénédiction du Ciel fur les avances que nous faisons, pour parvenir à un si grand bien. Mais, comme le succès en est incertain, puisque, comme dit , le proverbe, on ne peut vivre en paix, , qu'autant que le voisin le permet, met-, tons nous en état de résister à l'en-., nemi, & tâchons d'obtenir la paix en nous préparant à la guerre.

Nous

# GUSTAVE-ADOLPHE. 217

· Nous avons déja vu plus haut que Guftave-Adolphe, s'étoit rendu maître du Fort de Dunamunde près de Riga en Livonie, & qu'il en avoit donné le commandement au Colonel Fahrenbach: mais de fort retomba bien - tôt au pouvoir du Roi Sigismond par la trahifon de cet Officier, qui se rendit lui & son Fort à ce Prince. Fahrenbach étoit Courlandois, ou Livonien de naisfance; Solthat de fortune, qui s'étoit pousse par fon courage; homme d'ailleurs ambitieux, fans foi, ni scrupule: servant en même-tems deux Princes ennemis, l'un de l'épée, & l'autre de la plume; Officier, & Espion tour-à-tour. Il attaquoit d'une main, & prenoit de l'argent de l'autre. Les Suédois l'avoient fait prifonnier en 1601. en Livonie (1) & le Roi Charles l'avoit détenu affez longsems en Suéde, Enfin ayant été relâché, il puffasu fervice du Duc de Courlande, qui, s'étant mis sous la protection de la Suede, recommenda Falurenbach à Guftave-Adolphe, qui, le connoissant pour un brave Soldat, lui confia le commandement de la conquête. On croit son lans quelque apparence de vérité.

Tome I. K. Suec. p. 953.

### \$18 HISTOIRE DE

que sa trahison ne sut qu'une seinte concertée entre le Roi & lui; mais on ne dit pas quel étoit le but d'un concert si extraordinaire. S'il m'est permis de coniecturer après tant d'habiles gens, je dirai que Gustave-Adolphe vouloit peutêtre se servir de cet homme, pour engager Sigismond à entendre à la paix. en lui faisant considérer l'impossibilité de résister à la fois au Roi de Suéde. aux Turcs & aux Tartares, ou pour être averti des forces de son ennemi. de ses projets, de ses mouvemens & de ses ressources. Quoiqu'il en soit, il est certain qu'on vit Fahrenbach passer du fervice du Roi de Suéde à celui du Roi de Pologne; rentrer ensuite en grace auprès du premier, qui lui confia même une grosse somme d'argent pour aller lever 3000. homme en Hollande: mais il mangea & joua cet argent, & entra au fervice de l'Empereur, d'où il entretint toûjours un commerce de Lettres avec le Roi de Suéde, il voulut même en 1632, raccommoder ce Prince avec l'Empereur, &, pendant qu'il travailloit à cet accommodement, il attaqua les Suédois dans Bamberg avec un fuccès, qui étonna le Roi & le mit en grande colère. Pour appaiser ce Monarque, il lui

# GUSTAVE-ADOLPHE. 219

offrit de le rendre maître d'Ingolstadt, & en effet il avoit disposé Cratz qui commandoit dans cette place à la livrer aux Suédois sous des conditions avantageuses: mais cette affaire manqua par des événemens imprévus. L'Empereur. content de ses services & persuadé de sa fidélité, lui donna le Gouvernement de Ratisbonne. Mais peu de tems après ce Monarque informé de la perfidie de Fahrenbach, le fit arrêter, & ayant été convaincu d'avoir entretenu une correspondance illicite avec les ennemis de Sa Majesté Impériale, il fut condamné à perdre la tête, & mené pour cet effet sur la place de Ratisbonne. Là, étant monté sur l'échafaut, sans être lié, cola n'étant pas alors d'usage à l'égard des Officiers de rang, il lui prit un si fu-rieux accès de rage qu'il sauta tout-àcoup en bas de l'échafaut, arracha la Hallebarde des mains d'un des Soldats de la garde, & se ruant sur la troupe il tua quatre Soldats, avant qu'on pût lui porter un seul coup, tant son action avoit été vive & rapide, à la fin il fut terrassé, percé de mille coups & son corps déchiqueté à coups de sabre.

### LIVRE TROISIEME

#### ARGUMENT.

Gustuve - Adolphe porte la guerre en Livenite. Description de cette Province, C abrègé de fes révolusions. Siège de Riga. Prise de cette Place. Discours de Gustave aux Magistrats. Expulsion des PP. Jestites. Apologie des babi-tans. Réponse remarquable de Radoiwil. Mort du Prince Charles - Philippe Prère de Gustave - Adolphe. Neissance the Christine. Arrivée du Rei de Sueste devant Dantzig. Diete generale en Pologne. Paroles remarquables du Ra the Suede un sujet de Grotius. Discours de ce Prince aux Etats de son Royaus me. Treves & ruptares entre Ini & h Roi de Pologne. Etablissement d'une drunée perpétuelle en Suéde. Sévérité remarquable de Gustave-Adolphe sur le fait des duels. Tenturives de Supitha pour fitrprendre Riga. Bethlem-Gabot épousa la Sour de la Reine de Suéde. Invafon de la Prusse par Gustave-Molphe. Prifes de déverfes places. Busaille près de Meaw. Conférences com. mencées & rompues. Retour de GustaGUSTAVE-ADOLPHE. 821
ve-Adolphe en Suéde. Réfolution remarquable des Etats de fon Royaume
au fujet du Roi Sigismond. Exploite
de Kontecpolsky. Retour de GustaveAdolphe en Prusse.

A guerre étant devenue inévitable par l'obstination du Roi de Pologne. les troupes Suédoises se rendirent de tous côtés à bord de la slotte, qui devoit les transporter en Livonie. Ces troupes formoient une armée de vingt. quatre mille hommes, la plûpart Infanterie la meilleure qu'il y est peut être alors en Europe. Elles étoient comman. des par le Roi en personne, ayant sous hi lacques de la Gardie, Horn, Banner (1), Ozenstierna, Wrangel & Authren Ecossois de nation, tous Capitaines, dont les noms sont eélèbres dans l'Histoire des guerres de ce Siécle La Livonie, dont la conquête étoit l'objet de cet armement, est située sur la mer Baltique, qui la borne au couchant, & sur le golse de Finlande qu'el, le a su Nord. Au Midi elle a la Prusse & la Courlande, dont elle n'est sépa-

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que les Suédois écrivent ce nom que les Historiens François écrivent Re-

rée que par la Duna, & à l'Orient elle est bornée par l'Ingrie & la Seigneurie de Pleskow.

· Ce pays n'a commencé à être connu des peuples méridionaux que dans le XII. Siécle, & par conféquent ce ne fut que dans ce tems-là qu'il reçut la foi Chrétienne. Le second Evêque qu'il y eut fonda la Ville de Riga. Il appella à fon secours les Chevaliers Porteépée, contre une partie des habitans encore idolâtres & barbares, ou plûtôt il appella ces Chevaliers pour feconder de leur épée les exhortations qu'il leur faisoit. Ces Chevaliers avant été incorporés par le Pape à ceux de l'Ordre Teutonique, la Livonie demeura plus de trois cens ans fous la Puissance du Grand-Maître de cet Ordre, qui y tenoit un Maître particulier lequel en étoit comme le Gouverneur. Mais en 1513. Guillaume de Plettemberg qui en étoit Maîrre particulier secoua le joug de l'Ordre, se fit Souverain de la Livonie & fut fait Prince de l'Empire, s'étant accommodé avec Albert de Brandebourg, Grand-Maître de l'Ordre Teutonique, à qui il paya une grosse somme d'argent.

Guillaume de Furstemberg, Prince

GUSTAVE-ADOLPHE. 229 de Livonie & Grand - Maître des Chevaliers Livoniens embrassa la Réligion Luthérienne. Sigismond II. Roi de Pologne de la Maison de Jagellon, saisit ce prétexte pour s'emparer de la Livonie. & l'annexa à la Pologne. La paix ayant été rétablie dans le pays, sous la médiation de l'Empereur, les habitans commençoient à respirer, lorsqu'Ivan-Bafilowitz Grand-Duc de Moscovie, y fit une irruption à la tête d'une nombreuse armée, s'empara de plusieurs places, porta par tout la terreur & le ravage, prit le Maître de l'Ordre prisonnier & l'emmena en Moscovie.

Guillaume Kettler fut élu à sa place, & se voyant hors d'état de résister aux Moscovites, il implora l'assistance du Roi de Pologne de concert avec les

Etats de la Province.

Sigismond se prévalant de leur embarras ne consentit à prendre les armes, pour les secourir qu'à condition que la Livonie demeureroit unie à la Pologne & au Grand-Duché du Lithuanie. Quelque dure que sût cette condition, on aima mieux l'accepter que de devenir esclaves des Moscovites. Le traité portoit que la Livonie seroit unie à perpétuité à la Pologne: & que le Roi de Po-

K 4

### \$24 HISTOIRE DE

logne la défendroit de toutes ses forces, non seulement contre les Moscovites, mais contre tont autre ennemi.

Pour consoler Kettler de ce qu'il perdoit en Livonie, Sigismond le créa Duc de Courlande & de Semigallie, & lui donna l'investiture de ce Duché, qu'il devoit tenir à têtre de fief du Royaume

de Pologne.

Après cela Sigismond chassales Moscovites de la plûpart des places dont ils s'étoient rendus maîtres. Les troubles, dont ce pays étoit agité, engagèrent la Ville de Reval à se mettre sous la protection du Roi Eric de Suéde, dont nous avons parlé au commencement de cette Histoire.

Il y eut alors deux partis en Livonie; celui du Roi de Pologne, & celui du Roi de Suéde. Ce dernier prétendoit avoir autant de droit fur ce pays que le premier, & s'empara de Habfal; Lehal, Pernau, & de divers autres lieux d'où il chassa les Polonois. Mais ce qui augmenta la Puissance du Roi de Suéde dans ce pays sut le mariage de son Frère pusné Jean Grand-Duc de Finlande, qui épousa Catherine Sœur de Sigismond II. Roi de Pologne. Le Prince Suédois prêta à ce Roi plus de 100. mille mille thalers, & pour firmté de certa fomme Sigismond lui engagea plusieurs Places de Châteaux en Livonie. Le Roi Eric feignant d'être mécoutent de ca mariage, accusa son Frère d'avoir fait une aliance préjudiciable à la Couronne de Suéde, & l'obligea à lui livrer les places que Sigismond lui avoit cedées

pour nantillement.

Eric & Sigismond étant morts. Grand-Duc de Moscovie s'avisa d'ériger la Livonie en Royaume & d'en inveltir Magnus Duc de Holltein; mais Jean Roi de Suéde se ligna avec Etienne Bathori Roi de Pologne, peur chasser les Moscovites de toute la Livenie. Après la mont de Sigismond II. les Palonois avoient élu le Duc d'Anjou Frès re du Roi de France, qui les avant bientôt quittés, eut pour Successeur Etien. ne-Bathori, qui s'unit avec le Roi de Suéde contre les Ruffes. Les armes de ces deux alliés curent d'affez heureur ferces; mais les Suédeis fûrent noustant les plus favorifés de la fortune. Etienne-Batheri craignant que le Roi de Suéde ne s'emparât de tout le pays: s'accommoda avec le Moscovite, & sit un traité fort avantageux en vertu duquel il devoit rester maître de tonte la

Livonie. Mais les Suédois se maintin-

rent dans leurs conquêtes.

Après la mort d'Étienne-Bathori, les Polonois élûrent pour leur Roi Sigismond Fils de Jean Roi de Suéde, & lui firent promettre que son Père Jean rendroit tout ce que les Suédois possedoient en Livonie; mais rien ne put obliger le Roi Jean à acquitter la parole de son Fils.

Sigismond ayant succedé à son Père au trône de Suéde, ne put jamais obtenir des Etats l'évacuation des places, qu'il s'étoit engagé de procurer à la Pologne, & Charles Duc de Sudermannie ayant été élevé au trône de Suéde de la manière que nous avons vu, la Livonie devint le théatre d'une sanglante guerre entre ce Prince & son Neveu.

Cette guerre fut continuée fous Gustave-Adolphe, sans aucun succès marqué de part ni d'autre, & elle sut même interrompue par différentes trèves. Ensin au commencement de l'an 1621. Gustave-Adolphe arriva avec toute sa slotte à l'embouchûre de la Duna, dans le dessein d'assiéger Riga place importante, qui lui ouvroit l'entrée de la Pologne.

# GUSTAVE-ADOLPHE. 227

· La Ville de Riga Capitale de la Livonie, est situé sur le bord Septentrional de la Duna ou Dzwina, dans une grande plaine à environ deux lieuës audessus de l'embouchûre de cette rivière dans la mer Baltique (1). La rivière baigne les murs de cette Ville, & forme un très bon port à son embouchûre, dont l'entrée est défendue par la Forteresse de Dunamunde. La Ville est si marchande, que les maisons y sont presqu'autant de boutiques. Les vivres y font en abondance & à grand marché, comme dans tout le reste de la Livonie. Elle fait un Commerce considérable avec l'Angleterre & la Hollans de. & avec toutes les Villes de la mer Baltique. Les Moscovites y apportent quantité de marchandises de leur pays, forsque la neige ou la glace est affez forte pour porter les traîneaux.

Les Chevaliers de Livonie, le Magistrat & le Clergé de la Ville ayant

<sup>(1)</sup> Selon M. le D. Harte; p. 40. cette revière passe au milieu de la Ville & la parragé en deux parties inégales, & son embouchûre n'en est qu'à un demi-mille Anglois. Tout ce, la est bien peu exact. Il dit au même endroit quelle est désendue par un beau poit. Un port qui désend une. Ville cela est asser nouveau.

228 HISTOIRE DEC embraße le Luciséranisme, l'Archevêché de Riga fut éveint en 1566, les biens Eccléssatiques sécularises & rendus Héréditaires, & Sigiamond II. à eni la Ville s'étoit sommile, consentit à cet arrangement. Mais Etienne-Bathors voulut rétablir la Réligion Catholique-Romaine dans Riga, & y introduisit les Jésuites qu'il mit en possession de l'Eglise de St. Jacques, & leur fit bâtir an Collège. Il y envoya même un Gouverneur, pour commander dans toute la partie de la Province, qui reconneilloit la domination des Polonois. Charles IX. Père de Gustave-Adolphe attamia inutilement Riga en 1603. & 1609.

Au moment que la flotte de Gultave, adolphe alloit entrer dans l'embouchdere de la Duna, il s'éleva une tempôte, qui la mit en grand clanger. Toute l'activité des drux Amiraux Gyldenheim & Flemming me parent empêcher qu'elle ne first dispersée, & plusieurs Vaisseaux endommagés dans leur mâture. Ensin le vent se calma, la mer s'appaisa, & la flotte se rassembla en peu de tems de vint jetter l'ancre dans la rade malgré le canon du Fort de Dunamande. Le débasquement durant mois jours, personne

GUSTAVE-ADOLPHE. 220 dant lesquels on mit à terre toutes les proupes tant Infanterie que Cavalerie, les Tentes, les Bagages, l'Amillerie, les Munitions, les Vivres: en un mot mut l'attirail nécessaire pour une grande entreprise: et en effet le siégede Riga n'en écois pas une médiocre. La Ville étoit bien munie de toutes cheses pour une longue défende; sortifiée de bons Baltions, de foliés pleins d'ess rive de profends, de demi-lanes de de tous les autres ouvrages suivant le goût ne ce tems la, outre un Château ou Citadelle, où il y avoit une Garnifan paréculière, des troupes réglées tant à pied qu'à Cheval. Celle de la Ville étest soffilante pour une bonne défense. Les Bourgaois y aveient joint encore quaone cent vieux Soldats enrêlés, à leurs dépens ours leur propre milies; & quoique leur Ville fût astaquée par un Prince de les Raligion, & que les Boi est agi contre leurs privilèges, en confirmant ce qu'Etienne-Bathori avoit fait dans leur Ville à l'égard de la Réligion, ils se montrèrent zélés pour leur Roi insqu'à l'entoussalme; & se désendirem avec mit d'opiniatreté, que, si Sigismond avoit pu les recourir efficament, il est douteux que le Roi de Suée30 HISTOIRE DE

de, fût venu à bout de son entreprise. Heureusement pour ce jeune Héros. Les Turcs au nombre de 300, mille venoient de faire une irruption sur les terres de Pologne du côté de Choczim. Sigismond ne pouvoit leur opposer que soixante mille hommes, dont il donna le commandement à Chodchiewiz Général de Lithuanie, vieux & expérimenté Capitaine très capable d'arrêter ce torrent d'Insidéles, qui menaçoit tout la Pologne.

Dès que tout eut été débarqué le Roi fit attaquer le Fort de Dunamunde (1), qui se rendit, après une courte rési-

dance.

Alors maître du fleuve, & sa flotte postée à l'embouchûre, rien ne pouvoit retarder les convois de vivres & de munitions, qui lui venoient incessamment de la flotte en remontant la rivière; ni passer pour sécourir la place par eau, soit en y faisant entrer des

<sup>(1)</sup> M. Harte fait attaquer ce fort après la prise de Riga: Quelle apparence que Gustave-Adolphe laissat cette place derrière lui, qui pouvoit sacilement incommoder la communication avec sa flotte, & couler à sond les barques qui remontoient lesseuve, pour lui apporter des vivres & des munitions.

GUSTAVE-ADOLPHE. 231 troupes ou d'autres fecours, dont elle pouvoit avoir besoin.

L'armée Suédoise vint camper à une lieuë de la Ville dans les Dunes, ayant

la rivière à l'Orient.

On travailla aussi-tôt à une ligne de circonvallation, où Gustave-Adolphe ne dédaigna pas de mettre la main, pour hâter l'ouvrage par son exemple. On le vit plusieurs sois durant ce siège remuer la terre, la pioche ou le hoyau à la main, soit pour animer les travailleurs, soit pour entretenir, par cet exercice violent, son corps dans cette force, & cette vigueur si nécessaire à

un guerrier.

Toutes les troupes qui formoient le fiége & le blocus de Riga étoient partagées en quatre Corps ou quartiers. Celui du Roi confissoit en 6000. hommes de pied & 800. Chevaux. La fervoient le Prince Charles-Philippe Frère du Roi, Oxenstierna, Horn, Banner & le Comte de Mansfeld. Celui du Feld-Maréchal Jacques de la Gardie, étoit à la droite de celui du Roi, & consisteir en deux bataillons de Gardes à pied, trois Régimens d'Infanterie faifant en tout 4500. hommes d'Infante-tie & trois cens Chevaux. Wrangel

# #32 HISTOIRE DE

commandoit le troilième Corps, confiflant en son Régiment d'Infanterie, celui du Colonel Ruthren, et 700. hommes de Cavalerie. Ensin Seaton Officier Ecossois commandoit le quatrième et le

moindre.

Il seroit difficile de peindre ici la virilance, la prévoyance, la confiance de e courage infatigable du jeune Roi de Suéde, Soit que son lumant guerrière hi sit regarder les heures du repos comme autant de momens qu'il déroboit à sa gloire, soit qu'il ne voulût pas donner le tems au Roi de Pologne de mallembler des forces fuffisantes, nout traverser son entreprise, on peut dire al'il en puelloit l'exécution avec une ardeur étonnante. Il passoit des nuits ennières dans le tranchée, où il ne dormost que deux houres à terre. S'il se reciroit dans son quartier, ce n'étoit m'après avoir fatigné tout le jour; & bin de s'y livzer à un long sommeil, à peine le jour commençoit à poindre, au'il étoit à Cheval, allant visiter les quartiers, s'informant de tout, & engrant dans les plus petits détails, perfusdé que l'art de la guerre étant le soutient & la gloire d'un Etat, il n'y a rien de petit, & que ce qui paroû l'être, ch

GUSTAVE-ADOLPHE. 232 la base du grand; qu'une armée où les petites choses sont négligées, est comme un corps politique, qui ne se conduit par aucune régle fixe, & laisse tout faire au hazard: on comme une Société qui laisse les terres en friche, sous prétexte que l'agriculture est un métier vil & méprisable, & qui aime mieux mourir de faim que de labourer la terre. Que les Officiers apprennent donc de ce grand Roi, que dans leur métier il n'y a rien de petit, parce que tout y mene au grand; qu'ils apprennent de lui que la vigilance est la partie essentielle de l'homme de guerre; qu'une vie molle, oilive, & paresseuse est la source de toutes les furprises & des déroutes qui en sont la suite; que l'âme en cet état n'a que des pensies laches, que le Corps est énervé, foible, languissant, incapable du moindre effort; que l'esprit n'imagine rien que de frivole, & que le cour est le jouet de toutes les passions les plus basses: que nos Généraux apprennent de ce Héros la tempérance, la sobriété, la simplicité dans les habits & dans leurs meubles; qu'ils rénoncent à ce krae. Afiatique, à ce train de Satrapes, s'ils ne veulent pas que leur maître ait le sort

### \$34 HISTOIRE DE

de Darius, & leur Patrie celui de la Perse. Gustave-Adolphe n'étoit pas seu-lement constant, infatigable, mais sobre, tempérant, ne se nourrissant que de viandes communes, sans aucun de ces assaisonnemens que la volupté à inventés, pour être l'écueil de la fanté & de la bonne constitution.

On peut aisément se figurer qu'un Roi aussi actif que Gustave-Adolphe, qui se trouvoit par tout, exposoit très souvent sa vie; aussi courut-il de grands risques durant ce siége. Une fois se trouvant au poste de Seaton, il s'approcha tellement du danger que se trouvant aumilieu de ses Soldats, plusieurs furent tués à ses côtés. Une autrefois un coup de canon tua le Colonel Stackelberg si près de lui que le sang jaillit sur les habits. Quand on lui faisoit de très humbles remontrances là-dessus, il répondoit en riant: que les Rois ne mouroient guère dans les combats, ni dans les séges ( 1 ).

<sup>(1)</sup> At tanta strenuitate erat Gustavus, ut vulgo jastaret apud suos, vix esse, ut reges ulli in
prasiis caderent, nec id sieri solere. Ogier. Iter
Suecicum. p.-292. On attribue à-peu-près la
même pensée à Charles-Quint, qui disoit, à ce
qu'on prétend, que les coups de canon, ni les

### GUSTAVE-ADOLPHE. 235

Malheureusement ce héros ne sur que trop la preuve du contraire; & s'il est le modèle des Rois dans ses constitutions civiles, politiques, œconomiques & militaires, dans ses mœurs, dans ses vertus morales & Chrétiennes, il seroit dangéreux qu'il est beaucoup d'imitateurs parmi les Souverains, dans sa façon de penser sur les dangers où il s'exposoit tous les jours.

Quoiqu'il en soit; Gustave esperant d'annéxer Riga à ses autres possessions en Livonie, n'avoit garde de vouloir ruiner une Ville si opulente. Il envoya trois sois de suite un trompete, pour sommer le Commandant & le Magistrat, offrant la plus belle Capitulation qu'on pût désirer. Les deux prémières sois, le trompete sut renvoyé, avec ordre de dire au Roi qu'on se désendroit jusqu'à la dernière extrémité; la troisième, il fut renvoyé sans réponse.

Le Roi piqué de ce procédé fit redoubler le feu des batteries, & jetter une quantité de bombes telle qu'on n'en avoit jamais encore vu, même dans le pays où l'usage de ces machines destru-

ctives avoit été inventé.

coups de mousquets n'étoient pas faits pour les Rois.

La Garnison & la Bourgeoisie continuoient à tenir hon, se reposant sur les promesses du Roi Sigismond, qui leur saisoit esperer un promt secours. Mais quelque envie qu'eut ce Prince de leur tenir parole, cela ne lui sur pas possible.

Tout ce qu'il put faire fut de rassemder environ dix mille hommes de pied de quatre mille chevaux, dont il donne le commandement à Christofle-Radziwil. Petit-Général de Lithuanie (1), & l'un des principanx Seigneurs de Pologne. Radziwil partit à la tête de sa petite Aranée. & fit toute la diligence possible, pour arriver avant que Riga put avoir capitule. Il arriva en effet; mais ayans reconnu l'Armée de Gustave-Adolphe, il la trouva si bien postée, sea lignes si bien construites, si bien gardées, désendues d'une artillerie si nombreuse, qu'il ne crut pas même devoir fonger à les attaquer. Il se borna done à faire divers mouvemens pour attirer les Suédois hors

<sup>(1)</sup> Et non pas Général de la Petite Liphunte, comme s'exprime très improprement le D. Harte dans son Hist. of the Life of Gust. Al p. 52. Il y a une faute considérable dans la traduct. Allemande de son ouvrage; c'est qu'aulieu de dix mille hommes de pied on n'y en donne que mille à Radziwil: Das Leben Gust. Ad. p. 83.

de leurs retranchemens, pour jetter quelques oroupes dans la place, ce qu'il auroit pu faire ailément avec une cavalerie, telle que celle des Polonois, dont les mouvemens sont promts comme l'éclair. Mais il eut beau se remuer, les Suédois restèrent immobiles, se contentant de bien garnir leurs lignes, & de se préparer à tout événement sans cesser de canonner la place & les croupes du securir.

Les affiégés tentèrent deux fois de faire paffer un nombre de batteaux au de la de la Duna, pour recevoir le renfort & le faire entrer par eau dans la place. Cette entreprise étoit conduite bar un Officier Irlandois, nommé Bark: mais elle n'eut ancun forcès. Les batecries one le Roi avoit fait dresser fur la rive, empêchèrent les bateaux de passer dans la crainte d'être tous coulés a fond. Radziwil, qui s'étoit avancé sur la rive gauche de la Duna ; fat falué pen l'arcillerie Suédoife, qui l'obligea à s'éloigner. Enfin, tout cet appareil se termina à une escarmouche, qu'il y ent le lendemain avec les poltes avancés, après quoi les Polonois le rétirenent, de le siéne continua avec plus de vivacité que

Pour couper toute communication à la Ville, le Roi fit attaquer le Fort de Kobber situé vis-à-vis de Riga, la Duna entre deux, lequel fut emporté en peu de tems. Enfin, la brèche étant faite au corps de la place, le Roi fit de nouveau sommer le Commandant & le Magistrat; & sur leur refus, il fit attaquer une demi-lune, nommée la demilune de Sable. Elle fut emportée fans beaucoup de peine; mais les affiégés en se rétirant firent jouer une fougade, qui fit fauter environ cent foldats Suédois. ce qui n'empêcha pas qu'on n'y fit un bon logement. Gustave avoit un bon nombre de Dalecarliens accoutumés à fouiller dans la terre, pour en tirer les métaux dont leur pays abonde, il les employoit avec fuccès à éventer les mines des assiégés, à faire des contremines, & à élargir les bréches.

Résolu de donner l'assaut au corps de la place, il inventa une espèce de pont volant, connu depuis sous le nom de gallerie, pour le passage du sossé plein. C'étoient des planches jointes ensemble & fortement clouées à des tonneaux, qu'on arrêtoit à des pieux par des cables depuis la contrescarpe jusqu'aux débris de la bréche. Ces planches étoient cou-

### GUSTAVE-ADOLPHE. 239

vertes de toile goudronnée pour empêcher qu'on ne glissat. Au dessuis y avoit une espece de couvert formé d'un blindage de planches & de fascines, pour garantir les troupes des coups de mousquets tirés d'enhaut.

Le détachement destiné pour l'assaux étoit commandé par Seaton & par Horneck, le même qui dans la suite sux condamné à mort pour lâcheté, dans le tems que Gustave étoit en Allemagne, & pour qui la Reine obtint grace à for-

ce de priéres,

Les Soldats étoient si brûlans de zèle & de courage, qu'au lieu de désiler les uns après les autres sur la machine, ils s'y jettèrent en soule & avec tant de précipitation que les planches rompirent sous leurs pieds, & plusieurs d'entre eux tombèrent dans le sossée. Le Colonel Seaton même se cassa une jambe, qu'il falut ensuite lui couper; & la garnison acheva le lendemain de détruire tout l'édisice.

Le Roi abandonna cet ouvrage, & fit travailler les mineurs. Cependant il commanda trois mille hommes pour attaquer la demi-lune de Sable. Cette troupe étoit composée de l'élite de l'armée, & commandée par ce qu'il y avoit

de plus brave & de plus capable au monde, c'étoient Horn, Banner, Chapelles Officier François d'un mérite Miltingué, & Multer Ecoflois.

Les affiégés avoient mis pour défendre cette demi-lune, tout ce qu'ils avoient de meilleur en Soldats & en Officiers, & ils y avoient fait passer des manitions & de l'artillerie en abondance, avec leurs meilleurs canonnières. L'affaut fut des plus rudes & des plus fanglans. Banner & Horn fürent dangereusement blessés, le fils de Chapelles, jeune homme de grande esperance, y fut tué en combattant jusqu'à la derniére goute de fon fang. Les Suédois Rtrent repoullés, après avoir fait les derniers efforts, & avoir combattu comme des lions. Leur perte fut considérable; & le Roi, pour confoler Horn & Barmer, leur envoya le cordon de l'Or**âre de Sué**de.

On étoit alors au commencement de Septembre, & il y avoit près de quatre semaines que le siège duroit. Mais en récompense le rempart étoit miné cu philieurs endroits. Le foffé à demi com Hé de décombres & de fascines . & le Roi failoit travailler à deux nouvelles galleries, plus folides que la prémière.

Pi-

GUST MVE IADOLIHE. 244 Piqué de de longue résilences de la mace, del l'ain de bauteur, dont cin avoit -idpondit aux formations de aux offices de conditionensvantagentes of il disposit disut poud un affairigénéral au droct du dis que les mines hanoient ionien refolucedsuite d'abandonnerbla Wille au stillage ( 1) Mais le Prince Charles Philippe, le Chancelier Oxelil bierilar, la Gaidiei, & quelques munos ales principant Seigneurs du Royaume, fürentoidalis de faire encore imestentalige pour enpager la Ville à capitaler ; en:faifant avertir les habitans du dangen quinles michaceit, addinivaccoidane in henres Lur dit le Roi, tour renimmetable Dranod-Lett. Régiocéda caux priéres e de stant Willustres i performages of , &c : Mikitalour perunce it from , vous and a distros zw. Les babitaná (qui voyofent la garuf-Som a salisiblis 30 fans esperamos d'autoblis commissibling Poi embandin dveciles infilities pleura immailea ouvenes, d'un -cour, lotale soften finds ide Mailer en Mair, leur Ville menacee des functes fuites ziun allaut, confentirent enfin à en-Son innuncia it is seguination de la propertie dipien loin de vouloir diminuentois piet prique . in in it been peacht parts a les au-

(1) M. S. de M. A. add. p. 161.,

Tome I.

### PAR HISTOIRE DE

Le Roi en envoya de son côté dans la Ville, & la capitulation sur réglée sur un pied avantageux pour les habitans, & pour la garnison. Celle ci obtint les honneurs mistaires, & ceux-la la confirmation de tous leurs priviléges.

Le Roi entra dans la Place par la porte de Sekallia le 16. de Septembre, & se rendit à l'Eglise de St. Pierre, où le Te Deum sut chanté au bruit de l'airtillerie.

Le Magistrat avoit envoyé auparavant une nombreuse députation, pour remercier le Roi de ses bontés, & his jurer une sidelité inviolable. J'oublie, leur dit le Roi, tous vos procedes peu regaliers envers moi, votre obstination à vous defendre, lorsque vous etiez fund of perance de secours, vous avez agi par un bon motif. Foublie aussi tous les discours indecens, toutes les faigres inshiontes que des malintentionnés ont répandues contre moi , pour me rendre odieux aux babituis de Riga. Il est au-dessous de moi d'en rechercher les auteurs. Je n'exige de vous que le même dégré de fidélisé que vous avez eu pour mon Cousin le Roi de Pologne 368 bien loin de vouloir diminuer: vos peivilbges, je serai bien plûtôt porté à les au-

# GUSTAVE-ADOLPHE. 143

Le vingt-cinquiême de Septembre, tons les Ordres de la Ville prêtèrent foi

& hommage au vainqueur.

Ce fut ainsi que la Ville de Riga éprouva les effets de la clémence du Héros Suédois. Il n'excepta de ses graces que les Pères Jésuites, qui durant le siége avoient témoigné plus de zèle qu'il ne convenoit à leur état; ayant animé le peuple par des discours & des écrits peu mesurés, & tramé diverses conspirations. Le Roi leur fit dire qu'ils euf-, sent à vuider la Ville dans huit jours, & à n'y jamais plus revenir, leur faisant entendre en même tems que leurs intrigues lui étoient connues, qu'ils se mêloient de trop d'affaires, & qu'il ne hi convenoit point de laisser dans une Ville nouvellement conquise des gens aussi remuans, & aussi séditieux qu'ils l'étoient.

Si ces Réligieux n'avoient éprouvé ces fortes d'expulsions que de la part des Puissances Protestantes, ils pourroient, abusant de l'ignorance de la multitude, en faire honneur à leur prétendu zèle pour la Réligion Catholique: mais on sait qu'ils ont éprouvé les mêmes desagrémens de la part de diverses Puissances très Catholiques, & qu'ils ne doivent

L 2

24C HISTOHRE TEED

s'en prendre qu'à leur conduite peu soîlmise, & peu affectionnée aux Gouvers nemens, où ils n'ope pas toure l'autorité & tout le pouvoir qu'ils ambitionnent. Ce n'est pas dei le lieu de rappeller des faits anciens & modernes ; qui publissaur affez les résolutions vigoureuses qu'on apprises de tens antens vigoureuses qu'on apprises de tens antens contre ces Mesqueres. Les quatre parties du Monde ont été & sont encore actuellement le théaltre où ils jouent des rôles assez extraordinaires.

Les habitans de Riga jugérent à propos de publier une apologie de leur conduite, pour se justifier envers le Roil Sigismond des catomnies, dont on commençoir déja à les noiroir dans son esprit, comme s'ils n'auroient pas asseztémaigné de zèle & d'attachement à son service.

D'abord ils se plaignoient (1.) qu'on avoit sait peu d'attention à leurs remontrances sur le danger que couroit leur Ville d'être asségée, vu les préparaisses

<sup>(1)</sup> Cette Apologie étoit datée de Riga dir 20: Sept. 1621: Loccenius l'a rapportée fort autiong. & c'est de tous les Historiens celus qui s'est le plus étendu, sur les circonstances du siège de cette Ville. V. Locc. Hilt. Suecla p. 537.

# GUSTAVE ADOLPHE. 245

qui fe faifoient en Suéde: qu'on leur avoit répondu froidement que le Palaimp de Wilni, qui fe trauvoit alors en Rodolie, étoit chargé de tout ce qui régardoit la défense de la Livorie. Ils ajoutoient, que Gustavé Adolphe avoit été plûtou de Suéde devant Riga, que le Prince Radziwil hy étoit arrivé de Paloghe; & que, quonque centre du fecours dans la place, il n'avoit jamais pu en approcher, parce qu'on avoit laissé au Roi de Suéde itout feitems nécossère, pour fermen toutes les avenues, tant pair mère que paneau.

Ils finissoient en exaltant la clémence du Roi de Suéde, qui ne leur avoit pas même reproché leur opiniare résistance, & qui au contraire avoit en la mas granimité de confirmer tons leurs and ciens privilèges, & de leur dire en térmes exprès, que si, dans l'espace de trois ans, il pouvoit parvenir à une paix dufable avec le Roi Sigismond, il conference volontiers à ce prix qu'ils retournassent sous sa domination, à condition qu'ils confervassent tonjours les priviléges, dont il venoit de leur assure la jouissance: qu'antin celui qui deix cause

de la perte de leur Ville en repondrait un jour devant Dieu.

Le Roi de Pologne ne jugea pas qu'il fît de sa dignité de répondre à cet écrit; il en laissa le soin au Prince Radziwil, qui leur adressa une lettre pleiné de plaintes amères, & de récriminations, & quant à ce qu'ils disoient de la margnanimité du Roi de Suéde, il répond, qu'il est bien aise d'apprendre qu'il s'est comporté en Prince Chrétien, ce qui, ajoûte t-il, n'est pas un petit mérite (1).

Après la prife de Riga, Gustave-Adolphe marcha en Courlande. Le Duc de ce nom étoit secretement dans les

(1) Il me semble que c'est-là le sens de ces paroles, celebrare ess infignem victoris clemen. tiam, se non invitum audivisse de eo, tanquam Christiana Principe; quum per se non exigua virtus st. Loccen. p. 543. M. Harte, qui apparemment n'avoit pas ce passage sous les yeux. fait dire au Prince Radziwil, qu'il n'étoit pas faché d'apprendre que le Roi de Suéde étoit Chrétien. ,, That he was not displeased to hear that the King of Sweden was a Christian p. 56. Le même Auteur dit à la même page, que la Ville de Mittau étoit alors un fief du Royaume de Pologne: mais tout le Duché de Courlande a toûjours été ainsi depuis le don que Sigismond-Auguste fit de ce Duché à Guillaume Kettler, Maître des Chevaliers de Livonie, ainsi que nous l'avons remarqué ci-dessus.

GUSTAVE-ADOLPHE 227 intérêts du Roi, & nous avons vu ailleurs que peu de tems auparavant, il s'étoit mis sous la protection de ce Monarque: mais la crainte d'être dépouillé de son Duché par les Polonois l'avoit obligé à ichanger de parti, du moins clinapparence. Le Roi feignant de le régarder comme un ennemi déclaré. siempara de Mittan, & y mit deux mille hommes en garnison, sous le commandement de Wrangel. Mistau est la capitale de la Courlande; c'est une assez grande, Ville, mais presque sans désenlei. Gultave, en y failant lentrer festrou. pes, déclara au Duc, qu'il ne préten. doit pas qu'elles fussent à charge à ses fujets, ni retenir la moindre chose de son pays; qu'à la paix il lui rendroit tout; mais qu'en attendant la raison de guerne 'ne lui permettoit pas d'agir autrement; & qu'il ne pouvoit porter la guerre chez ses ennemis, fans passer par la Courlande, & par conséquent sans s'en emparer pour quelque tems.

ni Quoique victorieux, le jeune Roi ne cassois d'offrir la paix à Sigismond, qui toûjours livré à de mauvais conseils, ne pouvoitise résoudre à un traité définitif. Cependant il se voyoit pressé d'un côté par les Turcs & les Tarta-

1.1.1.2.2 ×

L 4

d'abord murmurer le peuple, à qui cet impôt étoit très onéreux, mais après ces premiers mouvemens d'impatience, chacun confenit de bonne grace & avecjoie; tant étoit grand l'amour qu'ils avoient pour leur Roi, leur confiance en son affection pour ses peuples & en ses lumières.

Les difficultés qui s'étoient élévées entre les Suédois & les Danois, firent aussi l'objet de l'attention de Gustave-Adolphe. Tout sut réglé à l'amiable, & même les affaires du Roi de Dannemark étoient alors en une telle situation, qu'il ne demandoit pas mieux que de conserver la paix avec la Suéde. Il s'engagea même à ne pas permettre qu'on levât des troupes dans ses Etats, pour le service du Roi de Pologne, & que les vaisseaux de ce Prince passargent le Sund, pour aller acheter des munitions de guerre dans les ports de la Mer Baltique.

Après cela Gultave attendit patiemment la fin de la trève, & fe prépara à recommencer la guerre avec vigueur. Il est étonnant que le Roi Sigismond, après tant de revers, convaincu d'ailleurs de sa foiblesse, se soit obstiné si longtems à résuser la paix. Il esperoir

# GUSTAVE-ADOLPHE 251

fans doute que la fortune se déclareroit,, ensin en sa faveur & des qu'il voyoit, qu'elle se déclaroit pour son adversaire, il demandoit, non pas la paix, mais une suspension d'armes. Rien ne prouve mieux le caractère ambitieux de ce Prince, & en même tems l'impuissance où il étoit de sosteme qu'il n'avoit, ni la volonté de sinir, males anoyens de contimier.

-: Persuadé que, tant qu'il n'auroit pas une flotte pour transporter une armée en Suéde, il ne lui fenvoit de rien d'avoiriencore quelques pairifans dans ce Royaume; mais que, si au contraire il pouvoit mettre en iner des forces fuffifantes, flour faire tête à celles de Gustave - Adolphe , non seulement il éloigneroit la guerre de ses Etats; mais zpeutiême niendroit il in bout de chansymiles dispositions de la Nation Sucdoife aqui voyant tout dinn coup la fortima fe déclarer poir son ancien Roi, perdroit l'estime & l'affection qu'elle avoit pour Gustave, & rejetteroit sur dui les malheurs dont elle seroit la victieme serien en effett n'est plus capable d'abénet le cœur des peuples, que, -quant ils voyent qu'au lieu de la gloire

### 254 HISTOIRE DE alloit transporter le Roi de Pologne en Suéde: & le rétablir sur le trône d'où sa Réligion l'avoit précipité. Mais Gustave-Adolphe ne s'endormoit pas. Il avoit un œil attentif fur toutes les démarches du Roi de Pologne. Il favoit qu'il négocioit des Vaisseaux par tout: qu'il en faisoit acheter en Hollande dans les Villes Hanféatiques & que Dantzig en devoit fournir un bon nomhre. Sa flotte étoit toute prête; & n'eut pas plûtôt appris l'atrivée de la Cour de Pologne a Dantzig , qu'il se rendit à bord & parut comme un éclair à la rade de loctie Ville ; de go. Juin 36230 (13) demandant qu'elle de idécla ran amie ibu ennemie. Dantzignelt voe Ville librer fous happrotection du Roin& de la République de Pologne. Elle ne se foûtient que par la paix & le commerce de ambigonesiaché de forgaintenir actino dans rous les troubles qu'il realieu sentre, les Publianoso du Nord: mais elle est obligée al de grands égands envers la Pologue y dont elle est plus fujette qu'alliée. ma. ! rie L'apparition di Reni de Suéde avec

(1) Ce trait de l'Hilfoire de Gustave le stouve ries bien détaille dans Leignich HIR. de Pruise, R. V. A. 160, 2000 100 100 100

GUSTAVE-ADOLPHE. 255 une Puissante escadre embarrassa fort le Conseil de Ville, que la présence du Roi de Pologne gênoit infiniment. Le Conseil s'affembla; & après bien des délibérations, on envoya le Sr. Wencellas Mittendorff Sécrétaire de la Ville, pour offrir la neutralité au Roi de Suéde avec promesse que, tant que la trève dureroit, il ne fortiroit aucun Vaisseau du port de Danzig, pour commettre des hostilités contre les Suédois. Cette résolution sut prise du con-

sentement du Roi de Pologne.

Mittendorff s'étant rendu à bord du Vaisseau où étoit Gustave-Adolphe, il lui fit rapport de sa commission. Mais Gustave rejetta l'offre d'une neutralité, qui se bornoit au tems de la trève; & voulut que paix ou guerre, la Ville se déclarât neutre & se comportât en conféquence. Le Député ayant été congédié avec-cette réponse; le Roi lui de en le quittant; Monfieux Mittendorff. je Kous prie de faire mes complimens au Roi de Pologne mon Cousin & à la Reine son Epouse; & de dire à cetto Printesse que je voudrois bien l'invites a mon bord; mais que le respect m'empêche de k faire; que d'ailleurs elle ne verroit ail tour de moi que des visages noirs & bâ-

## erf. HISTOIRE DE

Es di Steil. Saluez auffi le Prince Utidiflas de ma partz: dites-lul/que, s'il veut un Soldat webir voir un Soldit, il sera le Blenevenus Nous pouritien parler enfeinde fur des chofes importantes qui nous Biverelleut egalement . Es qui pourroient Bris verminees à l'avantage des deux par-ા દર જ્ઞાંગામીટ વગર, ઘા**ત જોલાંક** un Sur le rapportudi Député, le Sénat the Damzig, fit réfléxion que le Roi de Suede maiore de la Mer, pouvoir raisee fon commèrce de pousser même plus loin fan restenantent; il resoun mone de lui donner Minificion. Le Débuce fire fervové avec tine déclaration selé que le Rei de Suéde la defiroit. Il g'admitta aufil des complitment, dont le Aoi : fauReine de Pologne, & le Pintsie Uladiflas Pavolent chargé pour Guswe. Mais ces policelles n'eurent aieme finite i Signismond de bontenta de denishder que la trèpe fat projongée cheore de quelque meis y ée qui for veconte de la Roi de Suéde content du succes de son verrige, quitare à coire L'a-

The R de la Ville für la flotte, dont le D.

GUSTAVE-IADOLPHE. 1871 nictes cons de Proffe de neuvième de Tailletten i une reiterne for erichte ... ile Roude Pologne ne chérchoir qu'à gustines atta tenne jusqu'is l'affentilée de le Diete générale de son Royaume, où it electric d'engager la République à des heftres vigourunfes concre Gural ve-Adolpher III étéir Mr des fuffrages des Eveques, qui noncepar per d'influence en Pologne fur les affaires publiquent de il esperole de gagner ta flupart des Nonces, aott par des libérallo een soit par le chédie de l'exemple des Eveques: Bes proportions de ce Primi exails Discriment of the la Republic grque raidit no distilles fumians pour " reconquerity de qu'on avoit perdu en Livonie, & porter la guarre en Sue-्रीओल्पाद्वारी है। कि प्रमान का जीन के अपने के erence & que le marine fut mile en o er enge, dans | Emis hosilian The Cieres of the land pour la contimatlon de la guerre. André Lipski, Evêque de Cujavie, fut même d'avis gueder, qu'elle n'ent restioné tout ce, qu'elle avoit bris sur la Posogne du-rant la guerre, or que Gultave-Adolphe ne filt descendu du Trône de Suéde, & remis à la discrétion di

" Roi Sigismond qui lui accorderoin " ensuite tel entretien qu'il jugenoit à " propos ". Ce sentiment eut peu de partisans, & les Députés du grand Duché de Lithuanie, comme plus exposés aux maux de la guerre qu'aucune autre Province du Royaume, surent d'avis, qu'il falois songer à la paix avec la Suéde, pour tirer raison des Turcs & des Tartares.

Il y en avoit d'autres qui prétendoient qu'avant de parler des affaires,
étrangères, il faloit donner ordre aux
intérieures & redresser les griefs de la
Nation. Là dessus on reprocha divers
griefs, dont les principaux étoient ,, que
,, le Roi avoit donné l'Evêché de Warmie a son troisiéme fils Jean-Albert
,, quoique ce jeune Prince sût au-des,, pour entrer dans l'Etat Ecclésiasti,, que (1); & qu'il sût contre les loix
,, du Royaume, d'élever un Prince du

<sup>(1)</sup> Suivant Plasecius ce seune Prince étoit né le 25. de Mai 1612. & Il sut pourvu de l'Evachéren question en 1621 n'ayant par conféquent encore que neuf ans ; austi ne prenoitil que le titre d'Administrateur perpétuel de l'Etôlebé de Warmie; & on sui donna pour Coadministrateur Michel Dzialinski, Chanoine de Warmie.

### GUSTAVE-ADOLPHE, 259 , Sang du Roi à une charge en vertu " de laquelle, il auroit voix & féance .. aux Assemblées de la Nation: que la " Reine avoit acheté le Comté de Zv-,, weck d'un Gentilhomme, pour la , fomme d'un million cinq-cens mille " écus : ce qui étoit contre les Pacte .. Conventa, où il est dit que le Roi , & la Famille Royale feront & de-" meureront à jamais inhabiles à fai-,, re aucune acquisition de terres . & à " les posseder en propre, pas même " celles qui seroient confisquées pour ,, crime de félonnie; que d'ailleurs ce " Comté étoit situé pas loin de Cracovie, & fur les frontières de Siléfie & ,, de Hongrie, Provinces appartenan-" tes à la Maison d'Autriche, ce qui , rendoit cet acquêt encore plus dan-" géreux pour la République qu'il fal-, loit remédier aux abus qui s'étoient ,, introduits dans les monnoies, empê-" cher que les especes d'or ne fusient , rognées, contrefaites & alterées " Enfin, on se plaignit "que le Roi avoit ", envoyé un corps considérable de " Cosaques en Bohême, au secours de " la Maison d'Autriche, démarche qui

" avoit irrité Bethlem-Gabor, dont le " crédit avoit excité la Porte Ottoman-

### 260 HISTOIR B DE

pa contre la République & exposé la Pologne à être le théatre des plus horribles excès, dont les Turcs & les Tartares soient capables; que le Roi n'auroit jamais dû s'immisser dans les affaires d'Allemagne, sans le consentement de la République; ni rejetter les offres générguses du Roi de Suéde pour la paix."

Ces difficultés arrêterent les délibérations sur l'objet principal, que le parti du Roi avoit en vue; & les amis de Gultave-Adolphe, qui n'étoient pas en petit nombre à la Diéte, achevèrent de renverset teutes les batteries de son Antagonisse. Il ne sut prist autune résolution au sujet du subside, que le Roi demandoit pour pousser la guerre contre Gultave, & la Diéte se separa, sans avoir rien arrêté su sujet de la guerre ou de la paix, se qui étoit pour le Roi de Suéde une sorte de victoire, non moins avantageuse que s'il avoit triomphé à la tête d'une armée.

Ce n'est pas que le Roi Sigismond ne fit tout son possible pour ésacer les impressions, que ces plaintes faisoient dans les esprits, Il commença par donner, une déclaration qu'il n'entendoit pas que son troisième Fils prit posses

GUST AVE JAD DISPIHE ... fion de fon Evêché, avant qu'il etit at teint l'âge porté par les canons inima's jourt des diones de la dignite Epileopas le, c'est-a-dire du droit de fémue de de suffrage à la Diéte, dans avoir, préalublement prêce ferment à la Républis que. Enfin, il consentit que rous solo dats & Officiers flujets de la Républib que, qui le trouvoient dans quelque forq vice offanger, fullent lappelles, a peiq ne d'être tranés comme défenéurs de féditieux en cas de desobeiffance. Mais toutes ces complaifances ne du fairvis rent de nen & n'emûrent guere due quelques particuliers , qui précendeient intéreffer la Réligion dans la querelle de ce Prince. Poute la grace qu'on thi fit, fut de renvoyer à une autre Diéve l'affaire du Compe de Zyweek. Du resa te le Roi eut la mortification d'affifter à tous les débats, qu'il y euc dans l'Affemblee fur fon fujet, & d'entendre discourir avec beaudoup destiberté fur sa s'encermoit für ers agreublestüberes Le Roi d'Espagne, qui, en qualité de très proche patent de l'Empereur, & par raifons d'Etat qui ne font pas de nob tre lujet, faifoit cause commune avec la Cour Ide Vienne I avoir envoyé à

Varsovie le Comte de Solre, en qualité d'Ambassadeur de Sa Majesté Catholique. Le Monarque Espagnol avoit bien prévu que la Diéte de Pologne se fépareroit, sans accorder au Roi Sigismond ce qu'il lui faloit pour la continuation de la guerre. L'Ambassadeur avoit ordre d'encourager ce Prince, & de lui promettre d'autres secours plus sûrs & plus éficaces, afin d'empêcher qu'il ne prêtât l'oreille aux propositions de paix, & qu'il ne conclût aucune trève du

moins pour long-tems.

La Maison d'Autriche appréhendoit fur toutes choses, que le Héros du Nord, n'eût enfin les mains libres, pour se porter en Allemagne, & y balancer par la valeur la prodigieuse fortune des armes Impériales. C'est pour cela qu'elle entretenoit Sigismond de l'esperance de grands fecours d'hommes & d'argent & qu'elle le leurroit du recouvrement de la Couronne de Suéde. Sigismond. s'endormoit sur ces agréables idées dont les Jésuites & les autres Agens de la Maison d'Autriche le berçoient; cardu reste il comptoit peu sur les Polonois; comme il parost par une lettre qu'il écrivoit à Philippe IV. Roi d'Es-

GUSTAVE ADOLPHE. 262 pagne, où il lui dit ,, que Sa Majesté " Catholique (1) n'ignore pas qu'elle ,, est la condition d'un Roi de Pologne, " & a quelles loix il estrastraint suque , rien ne se fait presque dans le Royau-, me, que suivant le bon plaisir des " Etats; de forte qu'on ne peut rien " imposer par rapport au ners de la " guerre, que du conferitement des mê-", mes Etats , ce qui retarde, & rend fouvent inutiles toutes les mesures. que le Roi peut prendre pour l'inté. , rêt public. Ce même Usurpateur du , trone de Suede, ajoûte vill, seroit de-, jandepuis long-tems à la raison, s'il , n'avoit obtenu tant de fois des suspenfions d'armes des Etats du Royaume, B ne nous avoit amuse par de faus-, ses kueurs de paix & de négociations. Mais il a beau faire, pour obtenir qui une nouvelle trèves nous n'avons nullement dessein de l'accordet dans l'état pré-I, sent des affaires: nous fongeons pitrot -ip de portar nos armes en Saede; ce qui fe-, roit déja arrivé, & notre cruel ennemi , auroit déja porté la peine de ses attentais -gi sedagus actions une flotte en notre dis-3. possibn. Sarquoi il nous parott que ce 'l'(1') Kobierzicki Hill. Ulad. p. 921. THE COURT OF THE PARTY OF ii:::S

CAUGT AVELADTORE HELL AND

sexult une chose digne di nom Catholis, que als de d'amout ide Asiste que Sa Majeste Carbolique a pour nous selle , enpayait une flotte , done la men Baltie que boundatonden mes updrutions!!! Ce pendant Guthave à Adolphie appositoit du frience des annes pour abinter les sciencies ischien aus spagnin for dujota dilli eft trife pour montilhorien dem avoir sque dos fieres berdes combats à décrire dans la viê de fan Héros. Durelt-ce en effet quel Tilboire des querelles des Rois rau the chose que d'Histoire des malliours du genre himainizisi, Gullave Adolphe h'avoic brille qu'à la trete des sirmées pourfuivanti des bennames de la financia & le der à la main Jondhant des campagues de morts de de mouzans, solumerrant des Provinces & henverlant des Empires voie, commun des hommes le qu unemmoodile attobi sant u aiommou up grand Héros : mais le Philosophendemanderoit quielque choice de blas oxaminerolis mêmerles butode sessyidioikes avant que de fou[cuire la léctre forte de gloires & woyant que la paix en fut conjourn l'objetty fiquit ne oriompha jaspain que de la tyrannie de de l'objeresfion, il prononceroit avec le public, que le liberateur de cent peuples oppui-

GUSTAVO-ADOLPHE 203~ més est le plus grand des Héros: maisquand on voit ce Monarque étendre ses, soins biensaisans sur ses peuples; qu'on le voit fonder des Villes, bâtir des Forteresses nour la sureté publique, établir des Compagnies des Indes ouvrir à ses fuiets de nouvelles routes pour s'enrichir, ne s'occuper que de leur bonheur: encourager les seiences qui adoucissent. les mæurs, & donnent lieu à des déconvertes si utiles à la Societé: quand: on le voit conquérant, protecteur des peuples opprimés, & des Souverains! dépouillés, législateur, sage aconome, réformateur, fondateur & créateur d'une nouvelle nation, con ne peut s'empêcher. de a écrier: Voils le Orai Héras, le grand-Homme, le grand Roi; le proi Père de la. Patrie.

L'Université d'Upsal étoit devenue le centre de la littéraure dans le Nord. Gultave-Adolphe l'avoit enrichie, comme nous l'avons déja remarqué, de tous les livrés qu'il avoit hérités de ses ancêtres, il fat plus, dans le tems dont nous parlons, il la dota de 36. Seigneuries, de trente censes, de diverses métairies, moulins, &c. En un mot de tous ses biens Patramonium, à la réservé de Lindhulm & de ses dépendances, qu'il Tome I.

voulut conserver en mémoire de ses ancêtres. À son exemple, la Reine sa Mère légua 50. mille écus pour trente pauvres étudians. Le Comte de Gyldenhielm Grand-Amiral & Frère naturel du Roi, sit aussi des donations considérables à cette Université. Le Sénateur Jean Skytte y sonda une Chaire d'éloquence. Gustave-Adolphe établit dans la suite une Académie Royale à Abo, se une Université à Dorp en Livonie.

Il aimoit naturellement la lecture des bons livres. Il lisoit avec plaisir le traité de Grotius du droit de la guerre & de la paix, au milieu du tumulte des armes; & il disoit en badinant, qu'il vouloit montrer à Grotius la différence, qu'il y a entre la théorie & la pratique; & combien il est aisé de donner des préceptes & difficise de les pratiquer.

Il s'amusoit quesquesois à composer de petits ouvrages; & on en a conservé encore plusieurs, écrits de sa propremain, entre autres l'Oraison funèbre de son Frère Charles-Philippe, dont il déplora long-tems la perte, & dont il fit l'éloge, pour élever à la mémoire d'un Prince si chéri un monument de la tendresse, qu'il eut tosijours pour lui.

Quoique Gustave-Adolphe connut le

GUSTAVE-ADOLPHE. 267 besoin que ses peuples avoient de la paix. & que ce fût un motif suffisant pour la lui faire rechercher au milieu de ses triomphes, il ne pouvoit cependant guère se flatter d'y porter le Roi Sigismond, tant que la Maison d'Autriche lui feroit esperer de puissans secours, dont à la verité il n'avoit encore vu aucun effet, mais qui pouvoient enfin se réaliser; & Gustave étoit trop prudent pour vouloir s'attirer cette formidable Puissance sur les bras dans un tems, où il auroit à combattre le Roi de Polologne, & où ses sujets recommençoient à être vexés par les Danois pour le péage du Sund. Mais il connoissoit aussi le Roi de Pologne pour un Prince de peu de foi, qui ne faisoit point de scrupule de violer les traités les plus solemnels, environné de gens aussi peu scrupuleux que lui, qui avoient même pour maxime, qu'on n'est pas obligé de garder la foi aux bérétiques, maxime abominable digne de la théologie de Satan. Il le connoissoit pour un Prince dont la haine & l'ambition ne cesseroient d'éclater, que lorsqu'il n'auroit plus de moyen de nuire, & qu'il auroit été réduit à la nécessité de vivre en repos.

Ces considérations ne laissoient pas

que de l'inquiéter. Il crut devoir prendre l'avis des Etats du Royaume, & les ayant affemblés, il leur tint ce dis-

cours (1).

. Personne de Vous, Messieurs. " n'ignore le sujet qui nous rassemble "ici, & qu'il s'agit entre nous de dé-, libérer sur les intérêts de l'Etat. Cet objet exige d'abord une connoissance " préalable des affaires. Je suppose. " Messieurs, qu'elles Vous sont con-" nues du moins en gros, & qu'il n'est pas nécessaire de Vous en faire ici un détail circonstancié. Je me con-, tenterai donc de Vous rappeller certains faits affez comnus; enfuite je Vous mettrai devant les yeux quel-" ques points qu'il s'agira de discater. " pour prendre des résolutions consé-, quentes. " D'abord il me paroît qu'en géné-

" D'abord il me paroît qu'en géné-" ral l'état du Royaume est, grace à " Dieu, affez satisfaisant: nous jouïs-" sons de l'union & de la tranquiliré " tant du côté du Clergé, que parrap-

, port aux autres citovens.

" Nous n'avons pas non plus à nous " plaindre de la diserre, ni de la cher-

(1) Copié sur l'Autographe du Roi, par Palmskoeld. I. c.

GUSTAVE-ADOLPHE. 260 té des denrées, ni de maladies épi-... démiques. Nous avons une puissan. ,, te flotte dans nos ports, & une bon-" ne armée sur pied. Le produit des mines a été considérable : d'où l'on pourroit conclure au premier coup d'œil, que notre situation est des plus gracieuses & des plus riantes. Mais quand on l'examine de plus près & avec des yeux attentifs, on découvre à travers les bienfaits, dont il a plû à Dieu de nous combler, des endroits foibles, qui nous amoncent une prochaine ruine, si le Tout-Puissant par sa grace ne daigne détourner les dan-" gers qui nous menacent, & ne nous , inspire les moyens salutaires de nous ,, en garantir.

" Parmi les grandes difficultés qui se " présentent dans l'intérieur du Royaume, celle de trouver des subsistances " pour les troupes, n'est pas la moin-" dre. On peut y ajoûter celle de ré-" parer les places fortes & d'en bâtir " de nouvelles; d'acquitter les dettes de " la Couronne, pour que notre crédit " se soutenne, & d'employer de tout " autres moyens que ceux des années, " où nous avons eu deux Puissans en-" nemis sur les bras. Il est heuseux

pour nous que nous ayons terminé ... notre différend avec le Dannemark. & nous n'avons pas lieu de regreter .. les fommes, que cet accommode-" ment nous a coûtées; puisque, si nous ... eussions pris un autre parti, cette af-" faire auroit tourné à notre honte & à notre grand préjudice, au lieu que, par ce sage tempérament, nous nous fommes mis en crédit & en réputa-, tion chez nos amis & nos ennemis. D'où il suit que de ne pas pousser les " choses jusqu'au bout, & de ne pas , les foûtenir avec la vigueur, dont ., nous les avons commencées, ce seroit ,, nous deshonorer chez nos amis, & inviter nos ennemis à nous attaquer à " forces réunies.

"Mais toutes ces difficultés augmentent, quand on confidére que nos voifins & nos ennemis font tels, que nous n'avons à attendre de leur part qu'une amitié feinte & fimulée, des trèves mal-assurées qui peuvent dégénérer en rupture ouverte : car quant au Roi de Pologne, toutes ses vues ne tendent qu'à nous faire la guerre, c'est pour cela qu'il a convoqué la Diéte Générale de son Royaume, & envoyé son Fils dans

## GUSTAVE-ADOLPHE. 271

, les Cours étrangères. Il est en traité " avec le Dannemark, & Vous favez que la suspension d'armes entre nous & lui est près de sa fin. Nous ne , pouvons rien nous promettre de plus favorable du Roi de Dannemark. Sa haine pour nous met son esprit dans une agitation continuelle. Quoiqu'il " ne paroisse pas en vouloir si-tôt ve-" nir à un éclat, ses préparatifs par " mer ne laissent pas que de nous pa-, roître fort suspects. Aussi ses sujets . menacent-ils ouvertement les nôtres. " & les nouvelles publiques nous di-, sent qu'il traite avec les Polonois. Il , a même nouvellement tiré cent mil-" le écus de son trésor, qu'il a envoyés ., en Allemagne, apparemment pour y , lever des troupes, & il est actuellement dans le Holftein, où il tâche-... ra d'attirer à son service des Officiers " qui aient déja servi.

" Tout cela nous annonce assez les " projets de ce Prince, & nous avertit d'être sur nos gardes, asin qu'avec " l'aide de Dieu nous puissions détour-" ner les mauvais desseins des Danois

, & des Polonois contre nous.

" L'état de nos affaires, tant au de-" dans qu'au dehors, étant tel que nous

" venons de voir en raccourci ; il nous " convient d'examiner.

10. , Par quels movens on pourroit " porter nos voilins à vivre en paix & , en amitié avec nous.

20. "Suppose que cela soit impossible avec tous les deux, de quellema-" nière on pourroit s'y prendre pour " éviter de rompre avec l'un des deux.

30. " Comment on pourroit rompre " l'alliance entre le Dannemark & la

.. Pologne.

4°. "Si nous devons prolonger l'ar-", miltice, ou reprendre les armes dès " qu'il sera expiré?

5º. " Combien de troupes en ce cas " il nous convient d'avoir sur pied.

6º. " Comment fouroir la loblistan-

" ce aux armées.

La résolution qui résulta des délibérations fut en général; qu'on tâcheroit d'ajuster le différend avec le Dannemark par rapport au péage du Sund; cette affaire fut en effet réglée par un accommodement solide: qu'on emploieroit tous les moyens imaginables pour parvenir à un traité de paix avec les Polonois; mais que, si l'on ne pouvoit y parvenir, on leur feroit la guerre avec plus de vigueur que jamais; & pour cet effet GUSTAVE ADOLPHE. 273 effet on fit de nouvelles levées, & toute la Nation se cotisa générausement pour l'entretien d'une puissante armée & de la stotte, qui fut encore augmen-

tée de quelques Vaisseaux.

Il y avoit peu d'apparence que le Roi de Pologne donnât les mains à un accommodement solide. Ses esperances de monter sur le trône de Suéde, s'étoient réveillées & fortifiées à l'occasion d'un accident qui arriva à la Reine de Suéde. Cette Princesse étoit enceinte : toute la Nation Suédoise attendoit avec impatience son accouchement, tant on défiroit passionnément que Gustave est des Successeurs, persuadé que la race en seroit bonne; mais malheureusement cette Princelle accoucha d'une Fille qui fut nommée Christine, & mourut au bout de l'an. Quelque-tems après elle sit encore une fausse couche, d'autant plus triste qu'il s'agissoit d'un Fils. Le Roi en fat vivement affligé. Il défiroit d'avoir des Enfans autant par affection pour son peuple, dont il connoissoit les vœux, que par le sentiment naturel à tous les hommes de se reproduire. Enfin Dien exança les vœux de la:Nation & ceux de ce grand Roi dans un vovas

ge, que ce Prince fit en Finlande en 1626. avec la Reine, qui se trouva enceinte dans Abo (1). La joie des deux Epoux fut d'autant plus grande, qu'ils s'imaginèrent que ce seroit un Fils. Toutes les conjectures se changèrent en certitudes, fur des signes qu'on regarde presque comme infaillibles, & qui néanmoins sont souvent abusifs, c'est ce qui arriva en cette occasion: la Reine eut des songes qu'elle crut mistérieux: le Roi en eut de même. Les Astrologues toûjours prêts à flatter les désirs des Princes, l'assurerent que la Reine accoûcheroit d'un garçon: on se flatta, on espera, & l'on se trompa. La Reine accoucha d'une Fille, qui fut aussi nommée Christine. " Je nâquis " coëffée, dit-elle dans ses mémoires, " n'ayant de libres que les bras & les " jambes. J'étois toute velue, j'avois , la voix grosse & forte. Tout cela fit " croire aux femmes, occupées à me " recevoir, que j'étois un garçon. El-" les remplirent tout le Palais d'une , fausse joie, qui abusa le Roi-même

<sup>( )</sup> Voyez les Mem. de la Reine Christine;

## GUSTAVE-ADOLPHE. 275

pour quelques momens. L'esperance & le désir aidèrent à tromper tout le monde; mais ce fut un grand embarras pour les femmes, quand elles appercurent leur erreur. Elles étoient fort empêchées & ne savoient comment s'y prendre pour desabuser le Roi. La Princesse Catherine sa Sœur fe chargea de cette commission. Elle me porta entre ses bras en état de me faire voir au Roi, & de lui faire connoître ce qu'elle n'ôsoit lui dire. Elle donna à ce Prince le moyen de se desabuser lui-même. Il n'en témoigna aucune surprise, me prit entre ses bras, & me fit un accueil aussi favorable, que s'il n'eût pas été trom-,, pe dans son attente. Il dit à la Princesse; remercions Dieu, ma Sœur. J'es-, pere que cette fille me vaudra bien un , garçon. Je prie Dieu de me la conserver, puisqu'il me l'a donnée.

Le Roi voulut que cette Princesse recût une éducation toute virile, qu'elle apprît les langues anciennes & modernes, la Philosophie, les Mathématiques; tous les exercices, qu'on fait apprendre aux jeunes Princes. Elle disoit elle même, que la nature s'était trompés

en la faifant nattre femme. Elle alla toûjours vetue en homme, philosophanc avec les Philosophes, & raifonnant des Arts avec les Artiftes. Tous ses discours. toutes ses actions étoient plus d'un homme, que d'une femme. Elle quitta la Réligion par le même esprit de lingularité, qui avoit prélidé à la naissance, & qui dirigea toutes ses démarches. Sans cec esprit suneste à sa réputation, elle auroie pu être une grande Reine, comme fon Père avoit été un grand Roi: mais le desir de se singulariser lui sit résigner le trône, & préférer une vie oilive parmi des prêtres & des moines, à la gloire de commander à une Nation belliqueufe. & de donner des loix dans tout le Nord de l'Europe. Son humeur inconstant & légère, la sit bientôt repentir de son indisserence pour kes grandeurs humaines, & lui sit entreptendre plusieurs voyages, qui ne servirent qu'è confirmer le Public éclairé dans l'idée. qu'il s'étoit formée de son caractère inquiet & inconféquent.

A peine eut-elle atteint l'âge d'un an, que les Etats du Royaume la déclaiférent Héritière du Trône, par un Détret folemnel; nouvelle marque de l'aGUSTAVE-ADOLPHE. 277 mour des Suédois pour Gultuve-Adol-

phe (1).

La trève entre ce Monarque & le Roi de Pologne, qui avoit été prolongée jusqu'au commencement de 1625, par un Traité conclu au Château de Dalen, sur les frontières de la Livonie, sans que les Ministres de part & d'autre eussent pu convenir de rien, le Roi de Suéde sit déclarer qu'il accordoit encore un répit jusqu'au mois d'Août de cette année, mais qu'après cela il ne prétendoit pas se laisser aumser plus long-tems, & perdre toute la belle saisson en des négociations inutiles.

Les conférences s'émient passées jusques la en contestations. Les Ministres Suédois avoient trouvé les pouvoirs des Polonois insuffisans, & leurs instructions conçues en termes indécens, puisque le Roi leur Maitre y étoit noramé affez clairement Usurpateur du Trône de

<sup>(1)</sup> M. le D. Harte, sait un portrait affreux de cette Princesse. Il ne sui accorde aucune vertu, & sui attribue ses vices les plus odieux. Tout ce qu'il en dit est outré, pour ne rien dit et plus, le sete pour la Réligion ne sauroit autoriser des accusations si atrocas, & il semble qu'un peu plus de modération conviendroit un Ecclesiatique.

Suéde, & que tout le reste étoit concur

en termes obscurs & équivoques.

Les Polonois de leur côté prétendoient, que, la guerre & la paix étant deux choses contradictoires, on ne pouvoit accorder les paroles de Gustave-Adolnhe avec ses actions; que, tandis qu'il protestoit qu'il vouloit la paix, il ne cessoit de faire des préparatifs de guerre; que, se ce Prince vouloit qu'on le crût bien-intentionné pour le rétablissement de la tranquilité, il devoit commencer par desarmer, & qu'à moins de cela, on avoit lieu de le soupçonner de ne vouloir qu'amuser le tapis, en attendant que ses préparatifs fussent finis.

Oxenstierna, qui étoit le principal Ministre Suédois, piqué d'un discours si peu mesuré, repondit sièrement, que le Roi son Maître étoit résolu de ne poser les armes, qu'après qu'on seroit convenu des préliminaires de la paix: qu'ils auroient été signés, & ratissés en bonne & due forme: qu'il avoit l'honneur de posseder la confiance de ce Prince, & qu'il le connoissoit assez pour les assurer qu'il n'étoit pas d'humeur à fe laisser surprendre; qu'il sentoit trop le prix de l'occasion; que la sagesse & la prévoyance n'entroient pas moins

dans son caractère que la valeur, la fermeté & la constance; que tout ce qu'on alléguoit n'étoient que des chicanes de gens, qui n'avoient point envie de venir au fait; que le Roi de Suéde n'avoit rien à se reprocher; qu'il étoit innocent des suites fâcheuses, qu'auroient insailliblement toutes ces manières d'agir; & qu'ayant actuellement l'épée hors du fourreau, il ne seroit plus si aisé de l'engager à l'y remettre.

La-dessus les conférences fûrent rompues, & chacun se retira de son côté.

pour se préparer à la guerre.

Pendant que cela se passoit entre les Plénipotentiaires, Gustave étoit occupé à rendre la Suéde, aussi formidable qu'il étoit possible. Jusques-là ce Royaume n'étoit entré pour nien dans les affaires générales de l'Europe. Le peu d'industrie de ses habitans, la foiblesse du Gouvernement, leurs fréquentes divisions; tantôt libres, tantôt subjugués par les Rois de Dannemark, ils étoient tombés dans une espece d'obscurité, qui les cachoit aux yeux de toute l'Europe. Ils commencèrent à se rélever sous Gustave-Vasa aïeul de notre Héros. François premier Roi de France fit alliance avec ce Prince, à l'occasion de Charles Quinc

leur ennemi commun; mais cette alhiance n'eut point de suite. Gustave Vafa sit occupé, une bonne partie de sa vie, à étousser les fréquentes revoltes de ses snjets, & ne put guère porter ses vues au-delà de la Norwege & du Dannemark.

Ce ne fut proprement que sous Gustave-Adolphe, que les Suédois streut voir qu'ils étoient les dignes descendans des destructeurs de l'Empire Romain. Ce sur sous ce Roi, que la Suéde commença à entrer en quelque considération dans le Système de l'Europe, moins par ses sorces naturelles, toûjours affez médiocres, que par le puissant génie de re grand Monarque, qui changea en peu de tems la sace de cet Etat, & par la bravoure reconnue de la Nation; bravoure qui brilla de nouveaux seux sous un si vaillant Roi, tant il est vrai que ce sont les Rois qui sont les hommes.

Jusqu'à l'an 1625. Il n'y avoit eu en Suéde de troupes réglées, que quelques Compagnies de Soldats étrangers. Le reste ne consistoit qu'en des paysans ramassés à la hâte, mal armés, & encore plus mai vétus. Ils ne manquoient ni de courage, ni de force; mais ils étoient inaguerris de tout point. Gustave-Adol-

GUSTAVE ADOLPHE 28c phe conjointément avec le Sénat forma le projet de troupes perpétuelles, qui servient continuellement sur pied, bien armées, bien exercées, vétues convenablement; que pour cet effet tous les habitans du plat pays, ayant des fonds de terre fourniroient quatre-vingt mille hormoes, constamment entretonus & nourris par les Communausés du Royaume, qui seroient tenues de préfenter quatre-vingt mille autres hommes, des que ceux-là auroient passé hors des limites du Royaume, afin que de même nombre de troupes fût toûjours dans le pays, prêt de fe porter par-tout, pour le défendre contre quiconque voudroit l'attaquer, & y porter la guerre; qu'anssitôt que ces troupes seroient en marche, & en action elles seroient entretenues du Trésor ppblic, des revenus ordinaires de la Couronne, & du fond des nouveaux impôts, accordés par les Etats. Ce projet, dont nous ne donnons ici que le précis, & que le Roi emposa fort au long dans un discours prononcé (1), devant les Députés des Etats, se trouve .dans Palmskæld.

Sous tout autre Roi que Gustave-

Adolphe, les Suédois infiniment jaloux de leur liberté, n'auroient pas souffert qu'il y eût toujours eu au milieu d'eux quatre-vingt mille hommes armés, qui pouvoient à tout moment appuyer les entreprises du Roi sur les libertes de la Nation. Mais telle étoit la haute opinion que l'on avoit de la grandeur d'âme de Gustave-Adolphe, que l'on n'opposa pas la moindre difficulté à ce projet. Les Etats ne voulûrent pas même en examiner les conséquences, &, pleins d'une confiance sans bornes en l'affection du Roi pour ses peuples, ils lui déclarèrent qu'ils le laissoient entièrement maître de faire à cet égard tout ce qu'il jugeroit à propos pour le bien & le falut de l'Etat.

Le projet ne fut d'abord exécuté qu'en partie, foit par la difette d'hommes, foit que Gustave voulût au commencement procéder avec ménagement à une affaire, dont la nouveauté pouvoit faire murmurer le peuple. Mais sous ses Successeurs il sur porté au plus haut dégré de perfection; les grandes acquisitions que les victoires de Gustave, & de ses Généraux procurérent à la Suéde, ayant doublé les moyens.

Quoiqu'il en soit par le plan que nous

### GUSTAVE-ADOLPHE. 283

venons de voir la Suéde eut toûjours un bon nombre de troupes sur pied, qui en tems de paix, ne coûtoient pas un soû à la Couronne, y ayant dans chaque Province du Royaume un certain nombre de terres & de maisons, destinées à nourrir & à loger les Soldats, avec un si bel ordre, que sous le régne de Charles XI. la Suéde eut vingt mille Matelots ou Soldats de marine, & quatre-vingt mille hommes, toûjours complets & toûjours sur pied, consormément au projet de Gustave-Adolphe.

Telle est encore la forme du Gouvernement Militaire en Suéde. Les institutions de Gustave-Adolphe dureront autant que ceRoyaume; tant elles sont marquées au coin de la plus haute sagesse, & de l'utilité publique. Tel est le Code-militaire qu'il composa, & qui fut publié trois ou quatre ans avant l'époque dont nous parlons. Toute l'Europe imita ses sages réglemens. Le Roi de Sardaigne a actuellement fur pied une Milice entretenue d'après celle de Suéde. La France même a toûjours foixante mille hommes répandus dans les Provinces, qui ne lui coûtent rien en tems de paix, & qui ont rendu de grands services durant la guerre. A





l'exemple de Gustave-Adolphe, on 2 aboli ces groffes & pelantes cuiraffes, ces cuissars, ces brassars, ces pots en tête, qui tenoient le cavalier dans des entraves, & ne lui laissoient que le mouvement de la main. Il diminua ces gros escadrons, si peu propres à la célérité des mouvemens qu'il vouloit que ses troupes pussent exécuter; il les réduisit à cent cinquante chevaux. Il divisa les Régimens en Bataillons, & au lieu de ces grosses masses d'infanterie immobile, il voulut que le Bataillon ne fut que d'environ sept à huit cens hommes, Il ressuscita la tactique des anciens Grecs & Romains, oubliée depuis tant de siécles. Il la perfectionna. Il dispola ses Bataillons avec des intervalles sit. fifans, pour leurs mouvemens de droite & de gauche, pour les quarts de conversion, pour se former en colonne, ou se déployer en ordre de bataille : au lieu d'une seule ligne, la Cavalerie au centre & l'Infanterie sur les affes, comme c'étoit alors l'usage général, il forma son ordre de bataille fur deux lignes, l'Infanterie au centre. la Cavalerie sur les asses, avec un corps de troupes choisses en réserve; si la prémière ligne plioit, la seconde se

GUSTAVE-ADOLPHE, 284 présentoit, & facilitoit le raliement de la prémière: le corps de réserve toiljours prêt à foûtenir l'une & l'autre. Il abolit les carabins, les Mousquetaires à cheval, dont la manière d'escarmoucher en caracolant, avant que les armées fussent engagées, & de se retirer avec précipitation, avoit tofijours l'air d'une fuite, étonnoit les Soldats, & répandoit fouvent une crainte funeste dans toute une armée. Il bannit l'usage des Enfans perdus, par la même raison. On sait que les Enfans perdus étoient des Volontaires tirés de l'Infanterie, & postés à trois ou quatre cens pas en avant du front de l'armée, pour arrêter un moment l'ennemi. Ils faifoient une décharge, & fe rétiroient à toutes jambes sur les asses ou derrière la ligne. Il régla que les deux lignes seroient toûjours à trois cens pas au moins l'une de l'autre, tant afin que les coups, qui portent à la prémière, ne pussent arriver jusqu'à la seconde, que pour que celle-la étant défaite eût assez d'espace pour se remettre, & pour éviter de heurter contre les troupes de celles-ci, qui, étant toutes fraiches, s'avancent pour rétablir la bataille. Il voulut que les escadrons

fussent à dix-huit ou vingt pas de distance les uns des autres, pour pouvoir y entremêler des pelotons d'Infanterie en cas de besoin, ce qu'il pratiqua très fouvent avec grand fuccès. En un mot, Gustave-Adolphe créa un nouvel art de la guerre, inconnu depuis le siécle des Epaminondas & des Césars (1). Mais rien n'est plus beau que la discipline qu'il établit dans ses troupes, punissant avec la dernière rigueur le vol, les incendies & les autres defordres qui n'étoient que trop ordinaires de fon tems. Il introduisit une subordination rigoureuse d'un grade à l'autre dans chaque corps particulier, & c'estlà le ressort qui fait mouvoir les armées, avec tant de concert, & qui fait qu'un si grand nombre d'hommes de génie & d'humeur si différente concourent tous au même but, sont tous mis à la fois en mouvement, & obéissent au moindre fignal depuis le premier jusqu'au dernier. Il défendit les blasphêmes fous de rigoureuses peines, le jeu

<sup>(1)</sup> Gustavus Magnus artem bellandi de integro condidit, arque disciplina, & exempli sui frudu petria securitatem, & gloriam Conciliavit, J. H. Bucler. Comment. de reb. Seculi a Christo nato, p. 4.

GUSTAVE-ADOLPHE. 287 & la débauche. Comme il avoit un grand fond de pieté & de Réligion. il voulut que le culte divin se fit dans les Armées avec la même régularité que, dans les Villes, que tous les Officiers, v affistassent & v menassent les Soldats. qui n'étoient point occupés au service. Aussi ses Camps ressembloient plûtôt à des Villes policées, où regnent l'amour de l'ordre & la crainte de Dieu, qu'à un amas de libertins, qui n'ont d'autre vocation que le goût de la licence. Il connoissoit tous les Officiers par leurs noms. & les avançoit à proportion qu'ils se distinguoient par leur sagesse? leur bravoure, leur application au métier, leur exactitude, & leur vigilance. Il établit un conseil militaire pour décider en dernier ressort de tous les différens qui surviendroient entre les Officiers, abolit la barbare coûtume de les décider par des combats singuliers (1). & défendit à tous ses sujets de se battre en duel sur peine de la vie (2). On rapporte à ce propos un fait assez fingulier, pour mériter l'attention du Lecteur. Deux Officiers, ayant eu que-

7. M. Sugar

<sup>(1)</sup> Dans le code militaire publié en 1621.
(2) Voy. Schmedman. p. 192. & Scheffer Mirab. Gent. Suec. Chap. X. P. 57.

relle entre eux & défirant de se battre. on fürent d'abord empechés par la con-Récration de la peine portée par la Loi, & par la crainte de déplaire au Roi. dont il connoissoient la fensibilité sur le mépris de ses ordonnances. Pour se mettre en repos de ce côté-là, ils re-Politient de demander eux-mêmes à ce Monarque la permisson de se battre. après lui en avoir fait voir la nécellicé indispensable. For blen, leur replique Gullave difficulant for indignation, je consens que Vous vous bâttiez; mais d condition que je serai present au com-bat, asin que tout s'y passa dans l'ordne. Les déux champlons le remarcierent de sa bonte, de ne manquerent pas de fe trouver au fendez-vous à l'heure prescrite. Le Roi s'y trouva auffig & cons formément aux ordres qu'il avoit donnes, quelques pelotons d'Infancerie la pique à la main, s'avancèrent & formerent un cercle untour du terrain cou nos deux braves étoient prêts à combattre, Le feu étinceloit déja dans leurs veux? dela ils avoient la main fur la garde de leur épée, lorsqu'ils virent un homme qui, d'un air farouche & hagard, se plaça a deux pas d'eux, avec un grand cimeterre à la main. A cette vue ile se ras gardèrent

## GUSTAVE-ADOLPHE 289

gardèrent mutuellement étonnés de cette vision. Le Roi, pour les tirer d'embaras leur fat dire que l'homme, qu'ils voyoient là armé d'un glaive, étoit l'Exécuteur de la justice que s'ils persistoient à vouloir se battre, l'intention de Sa Majesté étoit que l'un des deux restât fur la place, & qu'aussi-tôt le bourveau coupât la tête à l'autre, que c'étoib pour cela qu'il se tenoit prêt & a portée d'exécuter la sentence, que les Lois avoient déja prononcée contre eux, au cas qu'ils confommassent leur crime: Ces braves, frappés de ces paroles comme d'un coup de foudre, vinrent se jetter aux pieds du Roi, demandant humblement pardon de leur faute. Ce Princi ce leur pardonna, les exhortant à vivie bien ensemble, ce qu'ils promirent en s'embrassant mutuellement. Le Roi. à propos de certe affaire, déclara hautement que jamais il ne feroit grace à qui que ce fût pour un crime, qui bles foit si fort les Loir de la nature, puis qu'il privoit la Patrie,) qui est la Mère. commune, de les Enfans les plus branc ves. , Si mes Officiers veulent se battre. ", dissoit-il quelquespis , que ce soit con-" tre mes ennemis Si poleur faltrort, " qu'ils seplaignent; il va jultice pour Louis to the Mar.

### eso HISTOIRE DE

s tout le monde. Si on les attaque dans leur honneur, qu'ils montrent; Laux dépens des ennemis de l'Etat , qu'ils en cont autant que qui que ce ", soit. Je veux des Soldats, & non pas des gladiateurs". Il fit un jour mettre aux fers les Généraux (1) Tott & Wrangel, pour prévenir les suites d'un différend qu'ils avoient ensemble à & qu'ils se proposoient de vuider dans un combat fingulier.

Tant d'exemples attestés par des Auteurs fi dignes de foi, prouvent si bien que Gustave-Adolphe sentoit parfaite ment la nécessité d'abolir une coûtume si funeste & frabominable, & que, pour parvenir à un but si salutaire; il falloit être inéxorable, & punir sans remission quiconque oseroit se porter à cet exçès j qu'on ne peut s'empêcher de regarder simme fort fulpect ce qui est dit dans la vie (2) du Maréchal de Gassian; que cet Officier. François se battit en duel avec un Colonel Grisbac dens l'armée de Gustave, du consente ment de ce Prince, qui loua Gassion

emadelons -(c) Rejustrole dit groupe Sénateur Sten-Bielke eine cet exemple en plein Sénat, Palm. I. c. ad an 1073 Tom. II. p 1061. (2) Voi la Vie de Margen, de Gallionse Tom. I. p. 136. 14.

## GUSTAVE-ADOLPHE. 201 de la bravoure & lui dit beaucoup de choses flatteuses. Lout l'entretien qu'on rapporte qu'il eut la dessus avec le Roi. nlest point, dans le caractère de ce Monarque, trop grand, trop judicieux pour louer de si misérables exploits. si contraires d'ailleurs à ses ordonnances, qu'il n'est pas probable qu'il ait voulu hi-même apprendre à les méprifer. Il pa rost que le compilateur de cette Histoi re n'ayant pas trouvé les mémoires que la famille de Gassion lui fourpassoit assez amusans, a cru devoir les, égayer par quelques épisodes conformes goût pomanesque, de ce siècle où la fureur des duels étrit générale of & ou les Romans ne trouvoient point de lecheurs, s'ils n'étoient remplis de grands coups d'épée, comme il paroît par ceux de Cléopatre & d'Artamène, qui fû-

fon qui les rendoit alors si agreables. Cependant Gustave Adolphe tenoit à flotte route prête en attendant l'issue des conférences. Des qu'il en eut appris le succès, il se rendit à bord du Vaisseau Amiral, & sit mettre à la vois le pour les côtes de la vois le pour les côtes de la pura au com.

rent si fort à la mode; & que personne ne lit plus; peut-être pour samémerai-

()

mencement de Juillet (1), avec une flotte de soixante & dix voiles, qui avoient vingt mille hommes a bords L'armée étant débarquée, avec l'Artilferie & les Munitions, Gustave affice rea & prit le Fort de Kockenbus, fitue sur la droite de la Duna en remontant le fleuve, à dix lieuës Sud-Est de Riga. De-là ce Prince parcontut comme un torrent toutes les Places de Livonie qui étoient encore au pouvoir des Polonois. Il prit Seelbourg, Dunabourg, Nidorp, Pernati , &c., Ce fut platos une promenade qu'une expédition. En moins d'un mois il ne rella plus rien de ce Duche au Roi de Pologne (2).

Fandis que le Roi de Suéle laison reposer ses reorges de la longue de pénible marche, qu'elles avoient faices au travers de la Livonie : il sapprit qu'un

- (1) Et noit pas au commencement d'Avril.
comme le dit le D. Harte. Voy. L'ingnich,
mieux înstruit de tette guerre que le Chronil
queur Poloniois que M. Harte fist.

(a) M. Harte die (p. pe.) energes le Fonde Dunamende: mais il a oublié qu'il a dit plus haut qu'après le siège de Riga, Gustave-Adolphe assiègea & prit ce Fort. Or il ne dit point que les Polonois l'eustion rapais, & it est cermin d'ailleurs qu'il n'étoit pas sorti des mains de Gustave, depuis qu'il s'en fut rendu mattre peu avant le siège de la capitale du pays.

## GUIST AVE-IADOLPHE. 201 Chlonel Polonois avoit quelques intelhigences dans Riga & fe disposoit à furprendre la place. Gultave accourat amili-tôt avec un détachement de Cavalerie, se mit en embuscade, & sit evertie celui qui commandoit pour lui dans Riga d'être sur ses gardes. L'Officier Polunois ignorant que son projet écoit évenué, s'avança dans la nuit avec environ deux mille hommes; mais au lieu de la porte qu'on devoit lui oustir com lui envoya de bons coups de camon de de monsquers. Il voulut se réther mais il crouva le détachement du Roi, qui sui compa la temaire & le taillà en pièces avec cout fon monde.

Après cette expédition, le Roi réfoignit le gros de son armée, qui se remit en marble pour se rapprocher de
Riga. Stanislas Sapieha, Maréchal de
Lithoanie, jeune horhme sans expériences, de fans prudence qui commandois
un Corps de deux mille Chevaux de de
mille l'antassins, ignorant l'approche
du Roi de Suéde, entreprit de réparer
le malheur arrivé au Colonel Polonois,
de renoua le projet de surprendre Ris
ga. On prétend sans sucune preuve,
que les Jésuites sirent entrer dans ce
projet les amis qu'ils avoient dans Ris-

## 193 HYSTOMERE DEED

ga; mais quoiqu'îl en foit le Jeime Sal pieha ne fut pas plas houneux que le Colonel. Il y perdit son canon & son bagage, & qui plus est, on découvrit ceux avec qui il avoit intelligence, & on les fir mourir de suplice des trastres (1.). काल क्यी गाउँ कार असा है। Le Roi de Pologne ne pouvoit pas digérer la perce de Riga, qui étois en effet la clé de toute la Livonie; & une Ville très florisante. Il fut très mortisie d'apprendre le maunais succès de toutes les entreprises quon avoib faites pour l'enlever aux Suédois, & le pou d'esperance qu'il y avoitoque cela put le faire autrement que par un liége réf gulier, entreprise fort au deslus de les forces, & peu convenable guigoût & à la minière de combattre de la Nation Ass Seriels. Polonoife. · Gustave-Adolphe ayant sait jetter des ponts fur la Duna; y fit passer son armée. La Duna que les Russiens écrirent & prononcent Dzwina (1) prend 

(1) Lettre la Elias Pauli au Chanceliei Oxenftierna du 1d Mars 2020, dans le Vol. Epiftol. Salvii p. 280. (1) Je ne fais où M. Harte a pris que la Duna, qu'il appelle Divina fépire la Courlande de la Lithuanie. V. Hift. de G. A. p. 71.

GUSTAVE-ADOLPHE. 200 fa source dans les montagnes de la Pres vince de Rava, pas bien loin de celles du Volga, qui coule d'abord au Norda & ensuite tourne vers l'Orient, tandis que la Duna prend fon cours vers l'Occident, & sans presque se detourners elle entre dans la Principauté de Bielas où elle recoit l'Opsiloa, arrose les Palatinats de Witepsk, & de Polocks dont elle baigne les capitales, puis celui de Wilna où elle reçoit la Drina & la Drisfa. Enfin elle entre dans l'angle que forme la pointe du Duché de Semigable avec la Livonie précisément à l'endroit où elle reçoit la petite rivière d'Imbrica, & coule de-la jusqu'àlamer toûjours entre la Courlande & la Livonie.

Gustave entra avec son armée dans le Duché de Courlande, reprit Mittaus, d'où il poussa un carps vers Bauske petite. Ville située, ainsi que Mittau, sur la rivière de Musza à six lieues au Sud de Mittau. Leon-Sapieha Père du précédent étoit à la tête d'une armée composée des troupes de Lithuanie, de quatre cens Conques, deux cens Cur

Cela est si pou vrai, que la Lithuanie est au mili à la Duna au Nord de la Courlande, de que ce Duché se trouve entre les deux.

saffiers, neuf cens Fautaffins Alles mands, deux milles Huffars & quatre cens Heyduques, qui font des Fantas-fins Hongrois. Il avoit passé les désités qui font entre la Courlande & la Lithua-nie, & s'avançoit par le pays de Semi-galle, pour secourir Bauske, qui est un poste important sur la rivière de Musa; mais la place sut prise avant qu'il put en approcher à plus de vingt lienes.

Gustave apprenant la marche de l'armée Polonoise s'avança de son côté au devant du vieux Sapieha, résolu de lui livrer Bataille. Le Roi de Suéde étoit couré contre les Polonois à canse des entreprises qu'ils avoient faites fur Riga. Il n'avoir point encore vu de Bataille rangée, queiqu'il fit la guerre depuis si long-tents; & il mouroit d'enwie d'en donner une. Il ent bien not fat risfaction! Le vient Saniela cherchoit une Butaille, penfundé qu'étant supérieur au Roi de Suede en Cavalerie il the s'agiffoit que de l'attirer dans la shine, pour tailler toute son armée en piéces: mais Gullave connoissoit mieux ce que valoit son Infanterie. & ce que c'étoit que les Polonois & les Hussars L'Infanterie Suédoise étoit armée de piques & de mousquets. Les Mousquetai-

GUSTANE-ADOLPHE. 207 - inita ranges for quetre de hauteurs, des -meun pitemiers impgh throight; & les seleviosetres confervaient leur feu. Les spliquiers Moient devent un genqui ter--no Sula pique di la hauteur qui poitrail. -C'het hitsi que Gustaye avoit dresse son - Infanterie pour suppléer au defaut de eSavaletie o qui faifoit la principale for-- ne de les concemis nC eff ainfi qu'un de pi findle west d'invention de la baionnetopening agigamid Rioi imagina an moyon de nendre l'Infanterie impénetrable à la -Gavalenie. La rareté des chevaux en - Caléde, leur petite taille | la difficulté nd'en virerad Allemagne : les fraix im--mands qu'exigeoit un grand Corps de troupes a Chaval, fauloient que Gultame aberchoit les moyens de s'en passer -00 de moins de se contenter d'un peitit nombre : & il s'attacha tellement à -rendre for Infanterie invincible qu'on -pout dire qu'il en vins à bout, & qu'il apprit le pranier al toute l'Europe l'aevantage que procure iune bonne linfan-Asrie, tant pour Bépargne que pour la wictoire. Tous les éléves dans l'art milithire préférèrent thûjours l'infanterie do la Cavaleria, de dépens prefique mus leurs fucces à celle là & peu à celle-ci. Nous voyons de nos jours un grand

Roi suivre le système de Gustave-Adoiphe, se piquer d'avoir la meilleure lafamerie du monde, de ne devoir les victoires qu'il l'attention infinie qu'il qu the aga former. Les Polonois an con-"traire méprifoient en cerems la l'Infanterie, & n'en avoient guère que quelque petit étips d'errangers, ou d'elclaves de de goujats Polonois plas relienblans à des vagabonds qu'à bus Soldans; mal arriles for a demi-hudrogandis que Lleur Cavalerie étoit leste, bien montée, Bien venie & bien mined, d'une metveilleufe agilite a cousir plevant coules-Tiere i la cera coles aux/flancs ice ta la -tour saudilie's growing a staffer susufouthir, depiet fernie, divisio s'orapicale chied dun Bleschen bien propostionne bien ferre & afine pelamment: Ita Cavalerie Polonoise est encore aujourd'hai la reeme, & ressemble after aux liturlats; des hommes fans armes defentives des elle saux logars de d'une raille mediocie, deserviers courts, despenies felles Ble combagien furance elle en bonne à harceler, à invelur, à faise tomber l'entiemi dans des embufeades. Elle a direpport aux Numided , son anx Soldate d'Ambiourix & de Tiri-Nous vertills de ties soms un massi

## GUSTAVE-ADOLPHE. 299

Cependant les armées Suédoise & Polonoise se rencontrèrent dans une plaine du pays de Semigalle, près d'un Village nomine Walhoff, efoigne d'en viron deux lieues de la Duna (r). : Co fut-la que se donna le 7. Janvier 1626s la prémière Bataille que gagna Gustat ve-Adolphe. Les Historiens n'en tont marqué nisl'ordre, ni les circonibances. Ils se contenuent de dire que la méchalre fut complette; que les Poloneisur perdirent la plus grande pairie de leur artillerie, tout leur bagage, beaucoup d'étendars; qu'ils enrent 2000, homines tues far la place, de quion lenerat hun grande nombre des prifehmiers. Delouent beaucoup les dispositions que le Roll the pour affarer de sucrès de l'a-Ction (2)) mais ils fe taifenb fur l'os-

dont la Semigalle ou Semigallie fait le manche. Ce pays est incorpore au Duche de Contlande. Sem en langage Courlandois, au di all une dialecte de l'hidlavon, fignifie paus fo Calle fignifie, au-delà. Ainfi le vrai nom de gepays est Semgalle, c'est-à-dire, Pays a au-delà.

(2) Le D. Harte met eette afton en l'année 1625. Il fuit Loccenius qubife plaint de navéir pas de bont mémoires fus cette Banitle. M. Harte n'en dit pas même le jour, le l'ai trouve dans Verellius Epit, l'int. Suiogottah-1984 dans Ou de la comme de la

che de Baraille, fur la maneuvre des troupes., & fur la durée du combat. On peut croire nésamoins qu'il ne fut pas fost opiniatre; puisque tous les Historiens convienment que la victoire conta à peine une centaine d'hommes aux Suédois. Ce fut proprement une détroute.

Quoiqu'il en soit Sapieha le retire fort en desordre en Lithuania, où Guttavis Adolphe le spivit. Il y prit Pos-velent, malgré la nésiblance des Colagnes qui y étoient en Garaison, de Rierze qu'il emporta l'épée à la main, quoique ce suffent deux des plus sosses places de Pologne, de les clés du grand. Duché de Lithuanie.

Cente invalida sondaine sipsiedit la serreur dani cout le Pays. Gustave crus qu'ensia le Roi de Pologne las de faire la guerie avec tant de malheur, serois par necessité, ce qu'il n'avoit pas voit la faire par raison. Il demanda des passeports pour les Ministres, qu'il vou-loit envoyer à Varsovie; des qu'il les eut reçus, il nomma pour cette Ambassade le Chancelier Onenstiernat, l'orn, mais un antre, & Salvius (1) 41) M. Bayle, aulieu d'Oxenstierna nom-

GUSTAVE: ADOLPHE. 301 Ce dernier devoit être feulement Sés crétaire de l'Ambaffade. Salvius devins dans la filite un fi grand perfonnage. que le lecteur ne sera pas faché de de connaître un peu plus patriculièse ment (1). Jean Salvius naquit à Street groces, dans le Duché de Sudennaonie en 1590. Son pere étoit Syndic de cetse Ville. Celui dont nous patlons ici avoit très bien étallé, mais voit pas la Médecine en particulier. Il s'en en phique ainst dismême dans une lettre la Reine Christine. " Fri étadié la , Medecina , ainsi que la Théologiez mais je naž demande i se pris aucult dégré dans l'une ou l'aume de con Facilities. J'al isoliques estime qu'un homme qui se destine sur affait à politicules, doit conhoître aus bien Histoire Naturelle, que la Civile & - J. HEadefieldigue, qu'il dis même être in world pril eft political produce la Phiby lostiphie " all, postedout a fond les me of drive; it veut dire droid, dur et In Hour Stieders, & non pas Amas. Gultave Actolphe, après la publication de Mé-moires de la R-ine Christine, il nauron des topie toutes les ereurs du on a vancées de rien fait. Après cottibomenter contente

langues savantes, & plusieurs des mo-dernes, étoit grand littérateur, grand critique, entendoit même les langues Orientales; & ce qu'il y a d'étonnant c'est qu'il connoissoit parfaitement les loix, les coûtumes de chaque Pays, les intérêts des Princes. En un mot a c'étoit un génie universel. Gustave-Ádolphe le fir fon Sécrétaire intime. Il fur employé dans les Négociations lesiplus importantes. La Reine le nomma Charicelier de sa Cour, & le second Ambassadeur Plénipotentiaire de Suéde au Congrès de Westphalie. A son retour. ril fur fait Sénateur du Royaume, enfinte Annobli, créé Baron. & mourut acomblé de biens & d'honneurs à Stockholm en 1652.

Le Voyage des Amballadeurs n'eut sucun sucun succes: Horn & Salvius surent pris par les Cosaques, & détenus quel-outes jours prisonniers. Oxentianna se plaignit amérèment, qu'on avoit violé le droit des gens en leur personne, & insista sur leur élargissement, dans une lettre au Prince Radzivis, qui ordonna aussité qu'on les mit en liberté. Les Amballadeurs s'en révinrent sans avoir rien fait. Après cette manture, le Rei

GUSTAVE-ADOLPHE. 1302 de Suede ne s'empressa plus tant de Bare de nouvelles propolitions. Il leun de fortes contributions shi Lithusiic. & n'y laisla qu'antant de moupes qu'il -en falloic pour garder les principales "places, qu'il avoit conquiles, après quoi il ven revourna en Suede, pour y hater les préparatifs d'une nouvelle campagne & domenoxire aux affaires anrate de fi julies mediues quiesnistrisse 2011 Pendant whe Gustave Adolphe étoit i di Stockholmi, les Ambaffideurs de Beth-Pem Gabor y Prince de Transilvanie at-Privoient à Berlin, pour épouser au nom - de deur Martre la Princeffe Catherine -de Brandebourg, formide la Relina de Suéde: Gabor prenois le mitte délu Roi de Hongrie, de Dalmatie du : Les Noces se firent a Berlin, avec une pumpe 18 ine magnificence extraordinaire & bien différence de covqu'on avois fait mux Notes de la Reine and Suéde, api i namoiontabu etresplusachéimesialbulli adwis and particular and contraction of the contrac donné au Transilvaini la plus jolie des deux Seuls ; & qu'orravoir plus fair de Rees à les Amballindeuns jequ'on ne lui -in avoit filium fui Roicde Suéde ; lors-Bethlem avoit envoye à Brieg en Si-

304. THE L.S. T. Q. L.N. E. D. E. Lefte; un Caroffe superbe pour son Epouse Un Gentilkemme Polonois, sérapt nie retricintaricade udenteva de Caroffe ina Genodu dringa de Transilvanies. Beuhlem: datutellement, phil enquisant strit alors en Hongrie, for les frontières de la Silélie, & ce fut la li tột illuA sally von cette nouvelle Auffi tột ji -minogal des gens après de volency & prit de si justes mesures qu'en le lui tionienale on transa fire his des lettres -du Prince Middles de Ralogge , qui -firmani à cette entreprise (1); & ce fot peut-ême ce qui savra la vie au Gentilliamine. On strue sters que Berblem le ressentiment de cette injure apiver de Pologoes mais elle - d'eur pas de fiine; et le Prince de Trapfilwanie ne fongea qu'à recevoir son Apoule, po'on hi présents sondant en larmes de fervoir condamnes à passer i des johans clades chies Spays & Guyvages, &c i fiveloignés odes alique relega appliance; distillement of Epidiax of excitable jeurs, od il étoit fort incortimode de la goute, & de fon excellive groffent; mais elle fe confola bientot. Cette alliante -étolit très avantageuse au Roi de Sué-(1) El. Tauli Epik. In voll Epik. Savit.

GUSTAVE-ADÖLPHE. 365 de, par rapport aux vues qu'il avoit pour le rétablissement de la liberté Germanique. Gabor étoit un grand Homme d'Etat & de Guerre, qui avoit beaucoup de crédit auprès des Turcs, & qui par ses exploits avoit su se rendre redoutable aux Polonois, & a la Maison d'Autriche. On prétend qu'il s'étoit trouvé à quarante-deux Batail-les ou chocs. Il étoit né en 1580. & avoit commencé à servir dès son enfance. Il passa par tous les grades de la milice, & s'éleva jusqu'aux prémiers. De simple Gentilhomme il s'étoit rendu Souverain de Transilvanie, sous la protection de la Porte. Il avoit detruit le parti de l'Empereur dans cette Province; porté ses armes en Hongrie. pris Presbourg, & seme la terreur just uu'aux Portes de Vienne, en s'approchant avec fon armée. Il le fit couronner Roi de Hongrie, & en porta toûjours le titre. Il avoit conquis la plus grande partie de ce Royaume; mais il en fut rechasse par les armés de l'Empereur. Il mourut au mois de Novem bre 1629, trois ans après son mariage, faissant à sa Veuvé plus de ciriq cent mille écus d'argent comptant, & trois belles Seigneuries. On a encore plu-

sieurs Lettres originales (1) de cette Princesse à Gustave-Adolphe, où elle se plaint des persécutions que le Prince Ragotzki, Successeur de son Mari. & les P. P. Jésuites hi faisoient essuver au fujet de sa Réligion. Gustave-Adolphe avoit alors un Ministre à la Porte, c'étoit le Sr. Strasbourk, par le moyen de qui il fit parvenir au Sultan les griefs de cette Princesse. Telle étoit l'estime d'Amarath pour le Héros Suédois, qu'il prit la Veuve de Gabor sous sa protection, défendit qu'on la troublât dans sa Réligion, & voulut que ses rentes lui fussent exactement payées, Enfin cette Princesse quitta la Transilvanie, revint en Allemagne, & s'y maria en secon les Nôces avec le Duc François-Charles de Saxe-Lawembourg. Dès que le retour de la belle saison le permit, Gustave-Ado!phe partit de Stockholm, avec une Flotte de 150 voiles, & vingt-six mille homnes de débarquement. Tout le Nord étoit attentif à ce nouvel orage, & curieux de voir où il iroit éclater...Le Roi de Pologue, prévoyant que Gustave pour roit bien faire une invalion dans la

<sup>. (1)</sup> Lengnich. L.c. p. 181.

GUSTAVEL ADOLPHE. 307 Phille Avoit fait dire à l'Electeur de Brandebourg ; qui en poffédoit une partie en fief relevant de la Comonne de Pologne, d'aviser à la sûreté de Pillau, qui paroissoit le plus exposé. L'Ele-Cleur renforça en effet la garmion de teette blace fifft ventr quatre vailleaux de Dantzig, pour défendre le port, à l'entrée duquel il y a un Fort qu'on garnît de canon & dont on ordonna de réparer & d'augmenter les ouvrages. Fout ce qu'il y avoit-de fortification fut aussi pourvu de l'artillerie nécessaife ('1'). Il faut pourtant avouer que Tous ces préparatifs se sirent avec assez de denteuf PElecteur na pouvant se perfuader que le Roi de Suéde fongeat à porter la guerre en Prusse, & se flattant qu'il avoit tout autre l'ays en vue. \*Cette lenteur fut cause qu'on le soupconna en Pologne de s'entendre avec le Roi de Suéde; mais 4 sen défendit vivement, & écrivit à ce sujet au Grand-Chancelier une Lettre, datée du 14. d'Août 1626. où il se plaignoit amérement des calomnies, dont certaines gens osoient le noircir en Pologne. A dit, que personne n'est si ennemi de

Joi-même que de céder ses biens à un autre, & qu'il est hors de toute apparence, qu'un Prince reçoive un autre Souverain armé dans ses Etats, & l'associe au Gouvernement. Il se justifie susti de la négligence dont on l'accufoit, & désie ses calomniateurs d'en donner aucune preuve.

Il ecrivit dans le même sens au Roi Sigismond (1). Cependant le Roi de Suéde vint sondre comme un éclair sur Pillau, sorça le port, & se rendit mattre de la place, presque sans résistance, parce que la garnison n'avoit pas encore sini ses préparatifs de désense, & ne attaque si brusque.

Pillau n'a jamais été & n'est encore qu'un méchant Village (2), composé de quesques maisons de Pêcheurs, à l'entrée du Frisch-Haff, qui communique à un peut gosse de la Mer Balti-

(2) Le D. Harte en fait une Ville avec un fort Château.

d'autres circonflances, que nous rapporterons tont à l'henre fur la foi d'un Ecrivain très bien saftrait, que l'Electear n'avoit pas accepté la Neutralité que Gustave lui offroit, se ne lui avoit pas fait-offre de ses places en Pruse comme l'avance le D. Harte.

GUSTAVE-ADOLPHE. 309 que, fur lequel est Pillau. Le Frisch-Haff s'étend à l'occident de Koënigsberg, jusqu'à l'embouchure de la Vistule, ce qui fait une largeur de trois milles Germaniques. Pillau est remarquable par sa douceur, & par son Port d'où en remontant le Prégel, on remonte à Koënigsberg, qui n'en est qu'à quatre milles Germaniques. Près dir Village de Pillau est une Montagne ronde, couverte de bois, sur laquelle on voit une affez jolie maison, qui est celle du maître de la douane, devant est une place de gazon, d'où l'on voit tout le port, & sur le môle où est la forteresse, jusqu'en pleine Mer. Le môle est une hauteur d'une terre sablonneuse d'environ cent pas de largeur, qui s'avance comme un bras, & au bout de laquelle il y wun Fort avec garmilon, pour arrêter tout ce qui pasle. C'est au dessus de Pillan qu'orrerouve quantité d'ambre, surtout après qu'il a fait quelque tenspête.

Ce fut ce Fort que Gustave-Adolphe força sans beaucoup de peine, ce tout de suite il entra dans le port avec sa Flotte, qui, après avoir été la quelques jours à l'ancre, s'approcha de s'embouchûre d'une rivière, que les gens

### PIO HISTOIRE DE

du Pays nomment Passerg, qui tombe dans le Frisch-Haff à trois milles au dessous de Pillau. Cette rivière a sa source aux confins du Cercle d'Hocker-land: elle coule du Midi au Nord, & sépare le Pays de Vannie de la Pomésanie; après avoir serpenté entre ces deux Provinces, elle vient mouiller les murs de Braunsberg, & un Bourg auquel elle donne son nom, & près duquel elle se jette dans le Frisch-Haff. Ce fut la que les troupes, qui étoient sur

la Flotte, furent débarquées.

A peine Gustave-Adolphe avoit mis le pied dans la Prusse Ducale, qu'il offrit la Neutralité à l'Electeur de Brandebourg; mais ce Prince craignant de perdre son fief, ne put se déterminer à une démarche, qui ne pouvoit que déplaire au Roi & a la République de Pologne, Gustave prit alors le parti de L'adresser aux Etats du Pays. Il leur, représenta que l'Electeur, craignant de perdre son fief, n'osoit accepter la Neutralité, quelque utile & nécessaire qu'elle fût au Pays. Ceux - ci firent d'abord. bien des difficultés, mais enfin, ils se conformèrent aux circonstances & le declarèrent Neutres (1). EST, Stranish, lucia, 1881, 188.

### GUSTAVE ADOLPHE. 312

La Prusse est bornée au Nord par la Mer Bakique, au Sud par la Pologne, à l'Est par la Samogitie & la Lithual nie, à l'Ouest par le Brandebourg, la Pomeranie & la Cassubie. Cette contrée fut conquise en 1230, par les Che? valiers de l'Ordre Teutonique. Cet ordre étoit puissant; il avoit mis en campagne jusqu'à soixante mille Chevaliers; commandes par des Princes, qui se faifoient un honneur d'être les chefs d'une si vaillante Noblesse; mais dans la suité il dégénéra. Ils se plongèrent dans le luxe & dans la mollesse. Il enrent une longue guerre à foûtenir contre les Polonois, qui enfin les chasserent de cette partie de la Prusse; que l'on distingue du nom de Prusse Royale. Ils se cantonnèrent dans l'autre partie, nommée Prusse-Ducale. Celle-ci comprend le Smaland ou Sambland, le Natangen; & l'Hockerland, Koënigsberg en est la capitale. La Prusse Royale contient le territoire de Marienbourg, celui de Culm; le Wermland ou Warmie, & la Pome-

Les principales Villes de la Prusses Ducale sont, outre Koënigsberg, Memel, Marienwerder, Brandebourg & Fischhausen. Celles de la Prusse Royale

Sort Marienbourg, Elbing, Culm, Thom, Strasbourg, Braunsberg, Franchberg, Wartenbourg, Dantzig, Bromberg, Me-

me & Dir fchau.

Lorsene la Doctrine de Luther faisoit les Progrès que tout le Monde sait. les Chevaliers Tentons établis en Prusse, embrassèrent les nouvelles opinions. ainsi que ceux de Livonie. Les uns & les autres avoient pour Grand - Maître Albert de Brandebourg, qui renonça sussi à ses vœux, adopta le Luthéranisme, se maria & eut un enfant à l'âge de soixante & dix ans. Ce fut lui qui partagea la Pruffe avec les Polonois, leur ahandonnant la Prusse-Royale, & se reservant l'autre partie, à condition qu'il reconnoîtroit la Suzeraineté de la Pologne, & qu'il feroit hommage à cecte Couronne, moyennant quoi, la partie de la Prusse qu'il occupoit seroit érigée en Duché Héréditaire, pour être possedé après lui par ses descendans & héritière. C'est par cet Albert que le Duché de Proffe a paffé dans la Maison de Brandebourg, qui dans la fuite à su se sousine à la Suzeraineté de la Couronne de Pologne, & qui a es, sui commencement de ce fiécle, le crédit de faire ériger ce Duché en Royaume, &

GUSTAVE-ADOLPHE. 313

& de faire reconnoître cette nouvelle dignité de toutes les Puissances de l'Eu-

rope, excepté la Cour de Rome.

De la vient qu'aujourd'hui on divise la Prusse, en Prusse Polonoise & Prusse Brandebourgeoise ou Royaume de Prusse, au-lieu de Prusse Royale & Ducale. Ce Pays est fameux par l'ambre qu'on trouve sur ces côtes, par les Busses, les Elans & les Ures, dont ses forêts sont remplies, & qui sont des animaux aussi singuliers, pour nous que ceux d'Asie & d'Afrique.

Les Suédois, en mettant pied à terre dans la Prusse - Polonoise, trouvoient d'abord devant eux la Ville de Braunsberg, petite mais très importante Place avec un bon port sur la rivière de Passerg, à neuf lieuës Nord-Est d'Elbinguen. Elle n'étoit ni assez fortifiée. ni assez bien pourvue pour faire une raisonnable défense, aussi sut-elle bientôt forcée. De-là Gustave s'approcha de Frauenberg dont il s'assura aussi, afin d'avoir ses derrières libres. Frauenberg est une petite Ville à l'occident de Braunsberg, qui n'a rien de remarquable, que d'avoir eu le célèbre Copernic pour Chanoine de sa Cathédrale. Le

Roi chassa les Jésuites de ces deux Vil-

Tome I.

les, & envoya leur Bibliothéque en Suéde, pour groffir celle de l'Université d'Upfal, foible dédommagement de la perte qu'avoient fait les Protestans à Heydeberg, où ils avoient vu la plus belle Bibliothéque de l'Europe, tomber entre les mains de leurs ennemis & facrifiée au Pape, qui en enrichir celle du Vatigan.

" le ne sais, dit à ve propes un fa-", mous Ecrivain (1), fi les Jésuites , qui avoient été-chaffés de Riga par Gustave l'an 1621, qui sit de même " transporter leur Bibliothéque en Sué-, de , s'estimoient fort malheureure " d'être ainsi traités par un Prince Pro-,, testant. Comme on ne les accuse pas " d'être trop humbles & trop desinté» resses, il y a quelque apparence " qu'ils ne fûrent pas marris de se voir , traités avec cette distinction . & ", d'avoir un si beau prétexte de se " glorifier, que c'est à eux principalement que les Hérétiques en veu-, lent.

", Il est sur qu'ils se font honneur de ", tout, & qu'ils font si bien valoir leurs pertes en représentant au mon-

<sup>(1)</sup> Bayle Difc. fur Gust. Adolph. p. 894.

## GUSTAVE-ADOLPHE. 315

de qu'ils font les feules victimes immolées à la fureur des Sectaires. qu'on leur donne beaucoup plus de , biens qu'ils n'en ont perdu. Mais il , n'est pas moins certain que Gustave ne les chassa point par un coup de perfécusion ; il les chaffa parce qu'il avoit out dire , ou platôt parce qu'il , savoit par expérience, qu'ils se mêlejent de trop d'affaires, & qu'ils ne , valent rien dans une Ville conquile par un Prince qu'ils croient Héréti-, que. Ils ont donc tort de fe tant glorifier d'être plus en butte aux Pro-, testans, que le reste de leur Communion. Les plus éclairés de leur Egli-" se ont reconnu, que la véritable cau-, se de cela n'est pas une chose, dont on se puisse glorisier ". Co n'étoit pas affez pour les Suédois.

Co n'étoit pas affez pour les Suédois, que d'occuper Braunsberg & Frauenberg, afin d'affêtrer leur retraite en cas de malheur, il leur falloit encore Elbing ou Elbingen, Ville affez considérable sur la rivière de même nom, qui sortant du Lac de Drausen va se perdre dans le Frisch-Haff, un peu au des sous de la Ville. Elbing est située dans une plaine fertile à douze lieues Sud-Est de Dantzig, à quarante lieues Nord

par Ouest de Varsovie. Elle fait un assez grand Commerce, qui le seroit néanmoins davantage sans le voisinage de Dantzig. La Ville étoit assez bien fortissée pour le tems; mais la Garnison en étoit très soible (1), ne consistant qu'en cent quarante Soldats de nouvelles levées, & quant à la Bourgeoisie, elle n'avoit pas six cens hommes en état de porter les armes, la peste ayant emporté beaucoup d'habitans, quelque tems avant que le Pays devint le théatre de la guerre.

Dans cette extrêmité les Elbingeois demandèrent du fecours au Roi Sigismond, qui les exhorta dans sa réponse à se bien désendre leur promettant de représenter leur besoin, à la Diéte qui se devoit bientôt assembler. Quoique cette reponse n'eut rien de fort encourageant, les Elbingeois ne laissèrent pas

<sup>(1)</sup> C'est ce que dit expressement le Sr. Israël Hoppe alors Bourguemestre d'Elbing, dans son Fatum Borussie Decemale. Ouvrage non encore imprimé; mais dont on trouve un bon extrait dans les Alia Boruss. Liv. I, P. VI. & suiv. Le Docteur Harte n'a pas lu cet ouvrage apparemment, puisqu'il dit que la Garnison d'Elbing étost aussi sont que l'armée qui en faisoit le siège: mais il n'y eut point de siège.

de faire quelques dispositions pour se désendre: ils ensoncèrent un grand batteau à l'entrée de leur rivière, & tâchèrent de la boucher entiérement avec des tonneaux pleins de pierres, & avec des solives & des poutres; mais un vent impétueux, qui survint, emporta tout leur travail, & les pinques avec les barques Suédoises entrèrent sans beaucoup de peine dans la rivière.

Le Roi fit alors sommer la Ville de se rendre avec cette observation, qu'il ne demandoit que le droit d'y mettre Garnison, pour avoir le dos libre. Je pourrois, leur disoit - il dans une Lettre qu'il écrivit au Magistrat, je pourrois vous demander quelques centaines de mille écus de contribusion; mais ce n'est pas à votre argent que j'en veux, ni à vos dibertés. Je fais la guerre pour avoir la paix. Je demande donc que vous ouvriez vos portes sans délai; E je vous accorde vingt-quatre beures pour y faire vos resservings. Cette manière de penser est bien digne de ce grand Roi.

La lettre étoit datée du 15. Juillet 1626. & le lendemain 16. Elbing ouvrit ses portes, & le Roi y fit entrer treize cens Suédois, & y mit le Baron Benoît-Oxenstierna pour Gouverneur, 318 HISTOIRE DE & George Kunigham, Officier Ecossois

pour Lieutenant de Roi (1).

Après la prise d'Elbing, le Roi s'avança vers Marienbourg, place force pour le tems, avec un bon Château, à une égale distance d'Elbing & de Dantzig. Le Wayvode nommé Konarski, y étoit alors avec beaucoup de personnes de distinction & d'Officiers : mais à l'approche du Roi, tout cela se sauva, & il ne resta que cent cinquante hommes pour toute Garnison. Le Gouverneur nommé Safnowsky, menacoit de se désendre jusqu'à la dernière extrémité. Un Capitaine de Cavalerie. du nom de Peclawsky (2), se jenta dans la place avec quelque monde : mais ni l'un ni l'autre ne firent pas longue résistance. La Ville se rendit le 18, de fuillet; c'est-a-dire, le même jour que le Roi arriva à deux lieues de là. A le vérité Salnowsky se rétira dans le Château. & fit mine de vouloir s'y défen-

(1) Voy. Lenguich. 1. c. p. 131. 137.

<sup>(2)</sup> Le D. Harte appelle le Gouverneux Péndow; mais les meilleurs Ecrivains ne font mention d'aucus nom temblable. Peut être cet Auteur a-t-il confondu le Capitaine de Cavalerie Peclassity avec le Gouverneur, et qu'il enropie de nom de tet avantaire, comme il en accopie une d'autres.

GUSTAVE-ADOLPHE. 214 dre; mais il fut forcé & se rendit prisonnier de guerre. Stum . Wormdit ... Christbourg & Strasbourg ouvrirent leurs portes an vainqueur. Tant de conquêtes ne sûrent que l'affaire de quelques semaines. Tont rioit à Gustave. On n'entendoit pas plus parler du Roi de Pologne, que s'il n'eût plus existé. Mais enfin, on eut avis que ce Prince s'avancoit avec une Armée, que quelques-uns faisoient de trente mille, & quelquesautres de vingt mille hommes. Il étoit tems qu'il arrivât; toute la Prusse-Polonoise étoit presque conquise par Gustave-Adolphe; il ne lui manquoit plus que de se rendre maître de Dirschau & de Dantzig, les seuls lieux considérables, qui lui restassent encore à prendre. Dirschau est située sur la rive gauche de la Viltule, en descendant vers Dantzig, qui est à cinq milles Germaniques au dessous. Il y avoit une bonne Garnison dans Dirschau, & la place étoit assez sortifiée. Le Roi ne pouvoit rien entreprendre for Dantzig, fansêtre maître de Dirschau, qui lui auroit coupé la communication avec la Mer. & les places où il avoit établi ses dépôts de vivres & de munitions. A dense -lieuës au dessous de Dirschau da Vistu-. . . . 1

le se sépare en deux branches, dont l'une qui passe à droite va former l'Isle de Marienbourg, & se jette ensuite dans le Frisch Haff, ou bras de Mer de la Prusse Ducale; l'autre continue fon cours à gauche, vers le Golphe de Dantzig, où elle entre en rafant de près les fauxbourgs de cette Ville. Dantzig est une des plus considérables Villes de l'Europe, & sans contredit la plus commercante du Nord. Elle est la principale de la Hause. Elle se gouverne par ses propres Loix, sous la protection des Rois de Pologne. A une lieue au desfous de la Ville est l'embouchûre de la Vistule, qui forme un des plus beaux ports qu'on puisse voir, défendu par un Fort appelle Weixelmunde. La Ville elle même est très bien fortifiée, quoique commandée par des hauteurs, ce qui a obligé les Dantzikois à élever extraordinairement leurs remparts de ce côté-là, outre qu'ils ont construit un bon Fort sur la plus haute de ces collines, appellé Hagelsberg. Dès le 16. de Juin, Gustave avoit sait sonder la Ville de Dantzig, & lui avoit offert la Neutralité, par une Lettre datée du même jour. Il leur envoya même le Maréchal de sa Cour Théodoric de Falkenberg,

# GUSTAVE-ADOLPHE. 921 kenberg, pour donner plus de poids à la négociation. Le Roi exigeoit que la Ville de Dantzig lui fournît pour son argent tout le grain, dont il auroit besoin; qu'elle sit sortir de son port tous

les Vaisseaux appartenant au Roi de Pologne, que tous les Bâtimens qui trasiquoient sur la Vistule, lui payassent un certain impôt à lui Roi de Suéde. & qu'elle s'engageât à ne pas souffrir, qu'on équipât de nouveaux Vaisseaux contre son service dans le port de Dantzig; moyennant quoi, il promettoit d'épargner leur territoire, & de no

point approcher de leur Ville à une certaine distance.

Les Dantzikois rejettèrent ces conditions, & refuserent d'être Neutres à ce prix. Le Roi irrité fit publier dans son camp le 14. d'Août, que la Ville de Dantzig devoit être regardée comme ennemie de la Suéde, & traitée sur ce

pied-là.

On prétend (1) que le mécontente. ment de ce Monarque contre la Ville, fut encore augmenté par la lettre d'un théologien de la Ville nommé Corvin, à Tean-Bothwid premier Chapelain du Roi

<sup>(1)</sup> Act. Borust. 1er. Part. p. 784 & 791.

de Suéde, dans laquelle le Mimiltre Danc+ zikois s'exprimon ainsi: "Les incom-" modités de la guerre font infinies, " J'en conviens, mon cher Frère: & . c'est pourquoi aussi nous avons évité , soigneusement jusqu'ici de donner , aucun prétexte à des hostilités con-" tre nous: mais, s'il ne nous est pas » permis de jouir des donceurs de la " paix, nous supporterons ce sléau, , comme une punition de nos péchés, qui nous ont artiré la colère du Ciel. & récommendant nos biens & nos 4, vies à celui de qui nous les tenons. nous republicans vigourantement "l'injuste violence par une défense lés " giting; car cricore vant-il mieux une guerre juste qu'une paix hoatestfe, à laquelle nous ne faurions penfer fatts fougir.

Quoiqu'il en fois les hossilités commencèrent aussi-tôt entre la Ville & los Suédois. Le Roi vint lui-même régonmoître le Fort de Weixelmunde. Deux cens quatre-vingt-deux Soldats de la Ville sûrent envelopés & anlevés près

de Grebin.

Au milieu du tamulte des armet Guetave donnoit une attention particulière, aux affaires de l'Etat & de l'Eglife dans

GUSTAVE-ADOLPHE. 323 ses nouvelles conquêtes. Informé que les Catholiques avoient usurpé plusieurs Eglifes für les Protestans, & qu'ils les avoient chasses de quelques endroits de la Prusse, il voulut que les choses susfent rétablies & que l'oppression cessat; pénétré d'ailleurs des vérités de la Refigion Chrétienne, avec une âme vertueuse & touchée d'une tendre piété, il eut souhaite d'attirer tout le monde 🛦 la connoissance de l'Evangile & à la pratique des plus solides vertus. Dans ces dispositions il écrivit au Baron Benoît - Oxenstierna (1), à qui il venoit de donner le Gouvernement de tout le pays, de convoquer incessamment le Magistrat & le Clerge , de choisir , parmi les Eccléfiaftiques un homme , de capacité & zèlé pour la vérité " Evangelique, & de le constituer Sur-, intendant des Eglifes des Villes & ,, de la Campagne, qui feroit rendre ,, aux Protestans les Temples & les or-, nemens , que les Catholiques leur , avoient enleves, & auroit l'inspection " fur les autres Ministres, afin qu'ils , ne préchassent que la pure parole de Dieu distribuallent dument les Sts.

ಎ ಎಂದು ಸಿದಿಜ್ ಆ

224 HISTOIRE DE Sacremens. & menaffent une vie Chrétienne: qu'il entendoit que ce Surintendant convoquât tous les ans les Ministres de la parole de Dieu & les assemblat en Synode, pour régler toutes les affaires concernant la discipline Eccléfiastique, l'établissement des Ecoles, & l'éducation de la jeunesse. Voulons en outre, ajoûte-t-il, que ce même Surintendant se rende au plûtôt auprès de nous pour êtreconfirmé dans sa charge; & puisque les erreurs Papistiques ont été enseïgnées jusqu'à ce jour à Braunsberg à Frauenberg & dans les Paroilles d'alentour, nous ordonnons que ce Surintendant, qui tiendra son siége à Elbing, choisisse deux hommes de mérite parmi ses Confrères de la Ville, ou de ceux qui ont été chassés par le Clergé Romain, pour être envoyés à Braunsberg & à Frauenberg, & y catéchifer & annoncer la grace de Dieu, avec la douceur convenable à des Ministres de Christ, enseignant & instruisant encore plus par leur conduite que par leurs paroles, leur inspirant la fidélité à leur nouveau , Maître, & les attirant à l'esperance a de notre falut en Jesus-Christ. Ces.

## GUSTAVE-ADOLPHE. 325

" Missionnaires jourront chacun d'une " pension annuelle, pour pouvoir va-" quer à leurs fonctions, sans en être " distraits par aucun soin temporel; « vous m'apprendrez au plûtôt le

.. fuccès de cet établissement ".

Les foins Réligieux de ce Héros s'étendoient jusqu'en Laponie, dont les pauvres habitans croupissoient dans la plus grossière & la plus ridicule idolâtrie. Il leur avoit envoyé de sages Eccléliastiques, pour les tirer des ténébres & les éclairer des lumières de la foi. Il avoit accordé aux Protestans, persécutés en Allemagne & en Hongrie par l'Empereur, un azyle assuré dans ses Etats, leur accordant généreusement tous les secours temporels & spirituels. dont ils avoient besoin dans leur infortune. Le zèle de ce Monarque pour sa Réligion n'étoit point un zèle furieux & destructif, qui perd d'ordinaire l'âme & le corps, mais un zèle éclairé, tranquile, bienfaisant. Ce n'étoit pas un emportement sanguinaire, enfant de l'interêt & de l'amour propre; c'étoit une persuasion intime de la vérité, un sentiment de générosité, qui le portoit à vouloir partager avec tous les hommes un bien d'un prix infini, & à le

) 7

leur offeir avec cette donceur qui perfuade, qui produit le goût des mêts spirituels, & engage à s'en nourrir, randis que le faux zèle, & la violence sont soupeonner de posson, toute nourriture spirituelle présentée sous un aspect à dégoutant.

Cependant Gullave étoit arrivé dans de grand Werder; c'est aims qu'on nomme une lle, formée à l'orient par la Vistule, à l'occident par le Nagot, qui est un bras de ce seuve, qu'il ne faut pas confondre avec le Nagot, petite rivière qui se jette dans la Vistule, à deux Beues au dellus, & au Nord par le Frisch-Haff. La il se retrancha de lailla reposer son Armée, en attendant les recrues, qui lui venoient de tous côtés tant de la Prusse même, que de la Poméranie, & de plusieurs autres contrées de l'Allemagne. Enfin, il jettà près de Laffau un pont sur la Vistule? à l'endroît où elle à moltis de largeur & la fit passer à toute son armée; après quoi il affiegea Dirichau & Meaw ou Meye, dont il se rendit maître en fort peu de tems & sans coup férir. Cette dernière place est située au confluent de la rivière de Fers avec la Villule, & par ces deux conquêtes, le Roi coupa

GUSTAVE ADOLPHE 3937 la communication entre Dantzig & l'Armée Polomoife, qui arriva enfin pres de Grandentz, commandée par le Roi de Pologne en personne. Toutes les vues de Gustave étoient alors courrées fur Danzig. Le défir d'humilier cente espece de pente République, entroit pour quelque chose dans le projet was méditoit de s'en emparer; mais il avoit principalement en vue d'ôter aux Polonois, cet entrepôt de tout leur commerce, de se procurer par cette conquêre des moyens surs, de continuer la guerre aux dépens de ses ennemis & de s'assurer la possession de toute la Prusse Polonoise: mais ce plan ne pour voit être executé tant que l'Armée du Roi de Pologne tiendroit la campagne: Dirschau ni Meaw n'étoient pas des postes à l'arrêter sulli long tems que dureroit le siège de Dantzig, qui ne pouvoit qu'être long de opiniatre, vu la force & la grandeur de la place, le nombre de les habitans tous exerces & aguerris, outre une nombreule Garnifon que la Ville entretenoit, toute composée de vieux Soldats, & d'Officiers expérimentes; tandis que l'Armée du Roi diminuée par un grand nombre de Garnisons, par les fatigues & les males

dies, qui en sont les suites ne pouvoit guère agir que désensivement, tant que l'Armée Polonoise n'auroit point essuyé d'échec, qui donnât la supériorité aux Suédois.

A-peu-près dans le même tems que Sigismond décampoit de Graudentz, pour combattre l'Armée Suédoise, Gustave fut joint par un bon corps de troupes Allemandes; que lui amena le jeune Comte de Thurn (1): malgré ce renfort l'Armée du Roi de Suéde, ne passont pas vingt mille hommes. Celle

(1) François-Bernhard Comte de Thurn, ou de la Tour, (comme l'appellent les Ecrivains François) né en 1595, joignit Gustave-Adolphe avec un Corps de deux mille quatre cens hommes, le 24. de Septembre 1626. & par conséquent après la prise de Dirschau & de Meaw, quoiqu'en dise M. Hatte; qui se trompe encore beaucoup, quand il dit qu'après la prise d'Elbing le Roi de Suéde défit deux Corps d'Impériaux, qui faisoient au moins seize mil. le hommes, puisqu'il est certain qu'avant 1629. aucun Soldat de l'Empereur n'avoit mis le pied en Prusse, & consequemment le premier secours d'Impériaux n'arriva dans ce pays-là, que plus de trois ans après la prise d'Elbing. Au reste le Comte de Thurn, dont il est ici question étoit Fils du vieux Comte de Thurst fi fameux dans les troubles de Bohême, & dont il sera fait souvent mention dans la suite de cet ouvrage.

GUSTAVE-ADOLPHE, 329 du Roi Sigismond étoit plus forte de la moitié. Le Prince Uladislas son fils. la commandoit en Chef sous le Roi qui étoit lui-même un grand homme de guerre, ayant fait ce métier toute sa vie. Uladislas étoit plein de feu & de valeur. & brûloit de se signaler. Les confeils & la direction du Roi son Père fuppléoient au défaut d'expérience du jeune Prince. Tous les deux marchoient avec la confiance que donne la supériorité des forces, & l'avantage de commander à des troupes fraîches, qui n'ont point souffert, contre un ennemi fatigué & recru. Rien n'étoit plus leste que la Cavalerie Polonoise; rien n'étoit plus imposant que l'Infanterie Suédoise, accoûtumée à combattre de pied ferme à coups de piques & de mousquets, fans branler non plus qu'un mur, pour tous les caracols de la Cavalerie Polonoife.

Le Roi Sigismond cotoyant la Vistule à gauche, s'approchoit de Marienbourg, feignant d'en vouloir à cette Ville; mais après quelques escarmouches avec la Cavalerie Suédoise, où il perdit quelque monde, il se rabattit tout à coup plus près du fleuve, & le passa au dessous dé Margenwise, l'Infanterie

fur un pont, qu'il avoit fait confiruise près de Newenbourg, la Cavalerie à la Nage, faivant l'usage des Tartares, tiont la Cavalerie Polonoise ne differe

que peu ou point.

Voilà donc le Roi de Pologita dans la Pomerellie, à portée de relever le rourage des habitans de Dantzig, ausii devinrent ils plus insolens que jamais à la nouvelle de l'arrivée des Polonois, & commirent quelques hostilités contre les Suédois, qui ne les menagèrent pas non plus, arrêtant tout ce qui passoit pour aller à Dantzig, & déclarant de bonne prise tous les effets des Marchands de cette Ville, qui tomboient entre leurs mains.

Le Roi de Pologne ayant appris que Gustave occupoit un camp avantageux près de Dirschau, ne jugea pas à propos de s'en approcher, avant d'avoir assiré sa retraite en cas d'accident; il lui falloit pour cela chasser la Garnison Suédoise de Meaw; mais cette Garnison, quoique soible ne paroissoit pas disposée à se rendre à la prémière sommation. En esset le Roi de Pologne sut obligé d'en venir à un siège régulier. Gustave, qui connoissoit toute l'importance de ce poste, & le risque que cou-

GUSTAVE-ADOLPHE. 238 roit la Garnison d'être emportée d'asfant, vu le mauvais état de la place, resolut de la secourir, sans néanmoins en venir à une Bataille, le Roi de Pologne ayant eu soin de se poster, de manière qu'on ne pouvoit l'attaquer sans beaucoup de risque. Il occupoit des hauteurs escarpées le long de la Vistule, & l'on ne pouvoit aller à lui, qu'à travers des chemins creux & des taillis, qui désendoient l'approche de son camp, & le rendoient presque inaccessible. Sa Cavalerie étoit dans la plaine. & pouvoit se porter dans le flanc de l'ennemi, qui viendroit gravir sur les hauteurs pour attaquer l'Infanterie.

Gustave bien instruit de toutes ces difficultés, qu'il avoit reconnues lui-même, ne se rebuta point pour cela; il prit néanmoins le parti de cacher sa marche aux Polonois, & partit à l'entrée de la nuit de son camp de Dirschau, à la tête de 3000. santassins d'élite, & de cinquens chevaux. Il marcha en grand silence vers l'ennemi, menant avec lui un grand convoi de vivres & de munitions, dont il couvroit la marche avec les troupes.

Quelque précaution qu'on prit, il ne fut pas possible de surprendre les Polonois, Leurs partis qui rodoient sans ces-

se découvroient la marche du Roi de Suéde; ils en donnèrent avis au Roi Sigismond, qui se tint prêt à bien recevoir les Suédois. Il étoit déja grand jour, lorsque ceux-ci eurent passé le désilé qu'il leur falloit traverser pour gagner les hauteurs. Ils trouvèrent les Cosaques & les Heyduques en Bataille, & quelques piéces d'artillerie commencèrent à tirer du plateau où elles étoient braquées.

Gustave-Adolphe ordonna au Comte de Thurn, qui commandoit sous lui, d'amuser l'ennemi en escarmouchant, tandis qu'à la tête de sa Cavalerie, il couvriroit le convoi, & tâcheroit de

le faire entrer dans la Ville.

Après environ une heure de combat, le Comte accablé par le nombre, & craignant d'être envelopé, commença à se battre en retraite, soit pour gagner un poste plus avantageux, soit pour se mettre plus à portée d'être secouru par le Roi.

Ce mouvement rétrograde des Suédois enfla beaucoup le cœur aux ennemis: ils crioient aux Suédois; ah! coquins, infâmes, vous fuyez (1): vous

<sup>(</sup>I) Spurios & degeneres fugere atque, ut canes, illus Polonicos declinare. Loccenius p. 554.

GUSTAVE-ADOLPHE. 333 eraignez le sabre des Polonois. Mais bientôt les Suédois font volte-face, présentent de tous côtés les piques à la Cavalerie, & font un feu si terrible, que les Polonois peu accoutumés à combattre contre des troupes serrées & inébranlables, s'apperçurent bien qu'ils n'avoient pas affaire à des suyards. La le combat recommença avec plus de surie; mais toûjours escarmouchant, les Polonois

craignant quelque embuscade, & n'o-

fant trop s'écarter du gros de l'Armée.

Enfin, le convoi étant heureusement entré dans la Ville, à la faveur de toutes ces charges, le Roi de Suéde fit dire au Comte de Thurn, de faire sa retraite à la faveur des bois & des défilés, qu'il avoit derrière lui, tandis que de son côté il amuseroit les Polonois en escarmouchant avec sa Cavalerie (1). Tout cela sut exécuté le plus heureusement du monde. Les Polonois suivirent quelque tems de loin, les Suédois qui se retiroient en bon ordre, tournant de tems en tems tête à l'ennemi, & le faisant

<sup>(1)</sup> M. Harte dit, que le combat dura deux jours. Il suit Locichius de Rebus Germanicis. L. I. p. 491. mais il y a peu d'apparence à cela; à moins qu'on ne l'entende de toutes les escaranouches, qu'il y eut en se retirant.

reculer par le seu de sa mousqueterie. toutes les fois qu'il s'approchoit de trop près. Les Suédois rentrèrent enfin dans le camp de Dirfchau, plus fatigués que rebutés d'un combat si long & si opiniâtre. Mais ce qui paroîtra étrange, c'est que tous les mémoires de ce tems-A, tous les Historiens s'accordent à dire, qu'ils n'eurent que trente hommes de tués sur la place, sans parler du nombre des blesses; tandis que les Polonois perdirent au moins cinq cens hommes (1). Il est vrai, qu'ils ne manquèrent pas, selon l'usage, de publier que les Suédois avoient beaucoup plus perdu qu'eux. Ils se glorisièrent aussi beaucoup de ce qu'ils étoient restés maîtres du champ de Bataille; mais ils ne prenoient pas garde que le Roi de Suede, n'ayant en vue que de ravitailler Meaw & de renforcer la Garnison, il avoit remporté tout l'avantage qu'il s'étoit propose, en remplissant cet objet. La breuve en fut la levée du fiége de Meaw, qui suivit bientôt cette action. Du côte des Polonois on loua beaucoup la bravoure du jeune Prince Uladislas; & de la part des Suédois tout fut dû à la sa-

<sup>(1)</sup> Lengnich p. 190.

GUSTAVE-ADOLPHE. 335 geste des dispositions du Roi de Suéde. à la fermeté du Comte de Thurn, en exécutant les ordres du Roi; à la valeur des troupes en général, & à celle de quelques Chefs particuliers, tels que Hepburn (1) Ecostois, Mostyn Anglois, & deux Comtes de Brahe. Mais perfonne ne montra plus de courage & d'intrépidité dans cette journée; que le Roi lui-même. Il se mêla plusieurs fois comme le plus simple Soldat, avec la Cavalerie Polonoise, encourageant les fiens de sa voix & de son exemple: il renversa à diverses reprises une foule d'Escadrons ennemis, qui s'opposoienc à son passage. & tachoient d'enlever le convoi & l'escorte, se succedant les uns aux autres, & des troupes fraîches prenant continuellement la place de celles que le Roi avoit rompues. Le Roi fut pris deux fois dans la mêlée, & deux fois il fut dégagé par ses braves Soldate.

Le lendemain de la levée du siège, Gustave-Adolphe entra dans la place. Aussitôt une soule d'Officiers se rendirent auprès de lui, pour le féliciter sur le succès de son entreprise, de sur ce

<sup>(1)</sup> Plus connu chez nos Ecrivains François fous le nom de Colonel Hebron.

#### HISTOIRE DE qu'il avoit plû à Dieu de le conserver dans un si pressant danger. Le Roi les remercia, & leur dit qu'après Dieu, il n'étoit redevable du succès de cette journée qu'à la valeur de ses troupes. à l'intelligence & à la bonne volonté. des Officiers. Il distingua ceux qui s'étoient trouvés à la Bataille, leur rappella plusieurs actions & manœuvres. au'il leur avoit vu faire, & leur promit de ne les pas laisser sans récompense. Ensuite il vit entrer son premier Chapelain Jean Bothwid, qui fut deruis Evêque de Lindkæping, & qui venoit aussi lui faire compliment à la même occasion: le Roi se souvenant de l'avoir vu en allant au combat, sur une hauteur, où il prioit Dieu avec quelques-uns de ses Confrères, & d'où ils

fieur le grand Aumônier, j'ai bien esperé de nos affaires, quand j'ai vu Moise sur la montagne, priant pour nous avec tant d'ardeur (1). Bothwid baissa modestement la tête, ne sachant ce qu'il devoit le plus admirer, de la bonté ou de la piété de ce grand Roi; & ce qui n'étonnera pas moins que son grand courage.

pouvoient voir la Bataille, lui dit, Mon-

GUSTAVE-ADOLPHE. 337 courage, c'est que très souvent il saisoit faire des priéres publiques le soir dans son quartier, où tous les Officiers de distinction assistoient volontiers; les uns par un vrai sentiment de piété, dont ils ne pouvoient se defendre à la vue d'un tel exemple; les autres pour ne pas passer dans son esprit pour libertins. Tous les soirs on faisoit des priéres femblables dans le camp, au milieu de chaque Régiment, formant chacun un cercle autour de l'Aumênier. & de même dans toutes les Garnisons. Cette coûtume s'observe encore dans les Troupes Suédoises.

Le Roi de Pologne humilié de la levée du siège de Meaw parut desirer la paix, & sit proposer au Roi de Suéde, de nommer de Commissaires de part & d'autre, pour régler leurs différens à l'amiable. On convint que le Congrès se tiendroit entre les deux camps, qui n'étoient éloignés que de trois lieuës, & que l'on dresseroit des tentes, sous lesquelles les Commissaires se rendroient des deux côtés avec une égale escorte, qui resteroit à une centaine distance.

A la tête des Commissaires Suédois étoient Axel Oxenstierna, & Theodoric de Falckenberg. Ceux du Roi dé Tome I. P

Pologne étoient Thomas Zamoisky. Palatin de Kiovie, Venceslas Leefzinsky, Chancelier de la Couronne, & Wessolowsky, Maréchal de la Cour de Lithuanie (1). Ces Messieurs s'assemblèrent pour la prémière fois le 21. Octobre. Comme on n'étoit convenu de rien, par rapport au cérémoniel, les Ambassadeurs, en entrant sous la tente. se regardèrent quelque tems sans rien dire & fans se faluer, aucun d'eux ne voulant commencer le premier, jusqu'à ce qu'enfin, un des Commissaires Polonois, nommé Schmusky, rompit le filence, & fit un assez long discours fur la longueur & les malheurs de cette guerre, & sur les dispositions du Roi de Pologne pour la paix. Trois jours après les Polonois proposèrent les articles préliminaires, consillant à-peuprès en ces conditions: "1°. Le Roi " de Suéde rendra la Livonie au Roi . & à la République de Pologne: " 2°. Le Roi de Pologne en revanche " cédera la Finlande & l'Esthonie au " Roi de Suéde. 3 .. Si Sa Majesté suédoise vient à décéder sans Héri-, ritier male, un des fils du Roi de Pologne sera aussitôt appelle au Trô-(1) Lengnich. l. c.

## GUSTAVE-ADOLPHE. 339

ne de Suéde; 4°. le Roi Sigismond continuera à porter le tître de Roi n de Suéde, mais seulement pont la , forme. 5°. Le plus proche Héritier du Roi de Suéde, autre qu'un Enfant " male né en légitime mariage, possedera à perpétuité le Duché de Sudermannie en appanage". On ne peut imaginer l'indignation des Commissaires Suédois à la vue de ces articles. Ils sont en effet si indécens qu'un (1) célèbre Historien, les a soupçonnés d'avoir été fabriqués par les Commissaires mêmes de Gustave-Adolphe. pour irriter davantage la Nation Suédoise contre le Roi de Pologne. il y a peu d'apparence à ce fait, qui n'auroit pas manqué d'être démenti par les Commissaires Polonois, & par le Roi de Pologne même, ce qu'il ne parost pas qu'ils ayent jamais fait, & par conféquent les articles en question. étoient bien leur ouvrage. D'ailleurs il n'y a rien dans ces propositions, qui ne s'accorde parfaitement avec le caractère de Sigismond, Prince hautain & orgueilleux, qui, dans ses plus grandes disgraces, ne voulut jamais renoncer au vain titre de Roi de Suéde. 1 (1) Puffendorff Commenter, de Reb. Succ.

445 HISTO'IRE DE qu'il affectoit de prendre avec osbentation. Quoiqu'il en foit, il n'est pas nécessaire de relever ici tout le ridicule des propositions du Roi de Pologne: il suffit de dire que, si ce Prince avoit tenn Gustave-Adolphe dans les prisons de Varsovie, il n'auroit guère pu lui offrir des conditions plus dures & plus honteufes. Aussi les conférences ne surent pas longues; des le milieu de Novembre tout fut rompu; & chacun for retira chez soi, après que les Commisfaires Suédais enrent défivre de leur côté à ceux du Roi de Pologne les conditions auxquelles Guflave Adolphe confentale de faire la paix, ou une trève de vingt ans: "Gustave-Adolphe, n'attendant plus fien des dispositions de son adversaire pour la paix p & vouveau d'ailleurs la campagne finie, mit ses troupes en distrier d'hiver; & partici pour resourner en Saéde, afin d'y faite des prépas ratiffs bour and nouvelle campagnea tels qu'il put esperer de réchire foir ens nemi à demander imoétement la paix. - A peine first arrive a Stockholm.

A peline fût i arrive a Stockholm, qu'il Convoqua l'Allemblée des Etais ans cette Capitale, pour leuis faire pars de Pétik dès unoque leuis démander deurs avis & leur concours dans les mesures à prendre, pour anéantir les desseurs des ennemis de la Suéde.

Gustave sit, selon sa coûtume, l'onverture de l'Assemblée par un discours, où il expola tout ce qu'il avoit fait pour mettre fin à une guerre si à charge au Royaume; mais il s'excusa sur le peu de modération du Roi de Pologne, qui, quoique vaincu, prétendoit néanmoins prescrire des Loix & traiter en vainqueur. Ensuite le Roi fit lire les propositions que nous avons rapportées ci-dessus. Elles firent tout l'effet que Gustave attendoit de la part d'un Peuple, qui l'adoroit, & jaloux de l'honneur de la Patrie. Les États d'un commun accord, pour rabattre la fierté de Sigismond, déclarèrent la jeune Princesse Christine, qui n'avoit pas un an accompli, Héritière du Royaume, pour montrer au Roi de Pologne, qu'on étoit bien éloigné de préférer sa postérité à celle de Gustave, malgré la raifon du Sexe. Le Trône, dit cette Princesse elle même dans ses memoires, " me servit de berceau, & j'étois à , peine née qu'il faiut y monter. Le , Roi mon Père, convoqua pour cet " effet les Brats Généraux peu de mois

après. Il m'y fit prêter hommage. " & la Suéde à génoux m'adora jus-" ques dans mon berceau". Mais les États ne s'en tinrent pes-là; car le Roi leur avant donné à examiner les conditions, qu'il avoit fait proposer au Roi de Pologne, ils prirent une réfolution, qui ne dut pas être moins desagréable à ce Prince. Ces conditions étoient en général, que le Roi de Suéde rendroit toutes ses conquêtes en Prusse: mais qu'en révanche toute la Livonie lui feroit cédée à perpétuité, & que le Roi & la République de Pologne rénonceroient à toutes leurs prétentions sur cette Province. Que de même le Roi de Pologne rénonceroit pour lui & ses fuccesseurs à toutes ses prétentions sur la Suéde. & fur tous les Pays possédés actuellement par cette Couronne, en vertu de quelque traité de paix, ou par droit de succession; que, moyennant ces conditions, le Roi de Suéde évacueroit toutes les places de Prusse, & tous les postes que ses troupes pouvoient actuellement occuper, soit en Courlande, foit en Lithuanie.

Peu s'en falut que les Etats de Suéde ne trouvassent encore ces conditions trop avantageuses, tant ils étoient pi-

GUSTAVE-ADOLPHE. 443 qués contre le Roi de Pologne. Ils decrétèrent donc qu'il falloit bien se garder de lui en accorder de meilleures. & que, s'il ne les acceptoit pas dans un certain tems, qui seroit fixé à la volonté du Roi, on continueroit la guerre avec plus d'ardeur que jamais; offrant à cet effet non seulement toutes les contributions nécessaires, mais aussi tous leurs services personnels & leurs En quoi on ne peut s'empêcher d'admirer la sagesse & le bonheur de. ce Héros. En effet, il est peu de Pays où les Assemblées d'Etat ne soient un théatre perpétuel de disputes, d'invectives, où l'on ne conclut jamais rienqu'après avoir perdu un tems infini à des débats très vifs: au lieu que sous, le régne de Gustave-Adolphe, les Etats de Suéde assemblés presque tous les ans. fûrent toûjours parfaitement d'accord à lui octroyer tous les secours qu'il demandoit; souvent même ils prévenoient ses désirs; quoiqu'il sût presque toûjours question de nouveaux impôts, de nouvelles levées de Soldats, ou de nouveaux équipemens de Flotte. Mais il faut avouer aussi que Gustave avoit une merveilleuse adresse à perfuader à ses sujets, qu'il ne souhaitoit.

P 4,

rien tant que de voir finir la guerre. & que, toutes les fatigues qu'il effuyoit, tous les dangers qu'il couroit, n'avoient pas d'autre objet que le rétablissement de la tranquillité; mais que malheureusement ses bonnes intentions rencontroient encore des obstacles de la part d'un ennemi acharné, qui ne se proposoit pas moins que d'envahir le Royaume, & d'en exterminer la Religion Protestante. A quoi l'on peut encore ajoûter, que ces peuples flattés par la gloire qu'il avoit acquise, & qu'ils croyoient partager avec lui, fe prêtoient d'autant plus aisément à ces arrangemens militaires, & aux efforts qu'il leur falloit faire pour les foûtenir, qu'ils ne se promettoient que d'heureux succès sous un Roi si vaillant & sisage, qui étoit encore dans la fleur de sa jeunesse. Il est vrai que les conquêtes d'un Roi sont le plus souvent de peu d'utilité pour ses peuples, & qu'il leur est assez égal que leur Souverain se contente des Etats de ses ancêtres. ou qu'il en étende les bornes; malgré tout cela, ils ne laissent pas de fentir pour leur Prince une sorte d'admiration mêlée d'amour, lorsqu'ils le voient craint & révéré de fes voilins, entouré

GUSTAVE-ADOLPHE. 345 entouré des attributs de la victoire. & célèbre dans tout le monde. Les Te Deum. qu'ils entendent chanser les feux d'artifice & de joie, qu'ils allument pour la prise de quelques Villes, ou pour le gain de quelques Batailles, les disposent merveilleusement à soûtenir les charges. de la guerre, & ils se ruinent plus volontiers pour un Prince belliqueux, que pour un autre, par un effet de l'estime que tous les hommes out pour ce qui s'appelle grandeur de courage, fermeté, intrépidité, & toutes les autres qualités guerrières, qui touchent jusqu'au sexe qui s'en pique le moins.

Cependant le retour de la belle faifon approchoit, fans que le Roi Sigie, mond ent accepté les conditions proposées par les Ministres de Gustave-Adolphe. Toutes les apparences d'un accommodement s'évanouissoient; on se préparoit de part & d'autre à une

vigoureuse campagne.

Le Roi de Pologne avoit laissé le commandement de fon Armée à Koniecpolsky, Officier de réputation, qui s'étoit fort distingué dans les guerres contre les Turcs & les Tartares; & l'avoit chargé de denner un pen de jour aux Dantzikois, que les Suédois

P 5

346 HISTOIRE DE investissoient de partout, excepté du côté de la Mer; mais la Garnison de Pillau au Nord-Ouest, celles de Dirschau & de Meaw au midi . & celle de Pautzke à l'occident, lui coupoient toute communication avec le continent : & dès que l'Escadre Suédoise remettroit en Mer, il étoit apparent que la Ville. fe trouveroit tout-à fait investie. follicitoit vivement le Roi de Pologne. de vouloir bien la délivrer de cette espece de blocus. Ce Monarque avoit témoigné à son général, qu'il souhaitesoit qu'on fit quelque chose pour satis. faire ceux de Dantzig. Sur cela Koniecpolsky résolut de profiter de l'absence du Roi de Suéde, & malgré la rigueur de la faison, il rassembla un bon nombre de troupes au milieu de l'hiver, & marcha par sa gauche vers Pautzke, où Gustave-Adolphe avoit mis une Garnison de quatre cens hommes, sous le commandement de Nicolas Horn, brave Officier, qui se désendit très-bien; mais qui se voyant sur le point d'être emporté d'affaut, manquant d'ailleurs de vivres & de munitions, aima mieux capituler que de se faire inutilement massacrer par les Cosaques & les Hey-

duques lui & toute sa Garnison. Il ob-

## GUSTAVE-ADOLPHE. 347

tint une honorable capitulation, & fortit de la place le 2. d'Avril 1672. Il fur

escorté jusqu'à Dirschaus

Pautzke est une petite Ville de la Pomerelle, à dix lieues de Dantzig, qui donne son nom à un Golphe, qui a la figure d'un arc, dont la pointe de la presqu'ile de Hela, & celle qui est à l'Orient de Dantzig, forment les deux extrémités. La situation de cette place la rendoit importante pour les Dantzikois, vu qu'elle leur coupoit toute communication par terre avec l'Allemagne. & gênoit fort leur commerce par Mer; car Pautzke a un port assez grand, pour contenir quelques Vaisseaux armés en guerre, qui fe seroient mis en embuscade, pour enlever tous les Marchands, qui entroient dans le port de Dantzig, ou qui en fortoient. Koniecpolsky ne secontenta pas de l'avantage qu'il venoit de remporter par la prise de Pautzke. Ilapprit qu'un corps de 8000 hommes nouvellement leves en Allemagne, s'avançoient vers la Prusse pour recruter l'Armée Suédoise, & qu'ils étoient déja arrivés près de Hammerstein, sous les ordres des Colonels Streif & Teufel, deux-Officiers également braves & intelligens, dont l'un avoit commandé la Cavalerie

P 6

de la droite à la Bataille de Prague, & l'autre étoit particulièrement estimé du Roi.

Koniecpolsky résolu d'enlever un corps si considérable (1), sit garder avec soin tous les chemins, pour que l'ennemi ne sût rien de ses mouvemens, quoiqu'il sût éloigné de lui de plus de douze lieuës; & marchant mit & jour, il l'atteignit au de là des montagnes, qui forment comme une chaîne depuis Ochsenborg jusqu'à Bramberg, à l'entrée du désert de Waldou.

Soit que ces Soldats nouvellement levés & étrangers fussent peu affectionnés, soit que, frapés de voir l'ennemi si près, tandis qu'ils le eroyoient encore bien loin, ils desesperassent de la victoire, il est certain qu'ils perdirent tous, d'un coup courage au point de suir, quoiqu'on sit pour les engager à tenir ferme. Les bois & les désilés les fauvèrent des coups de la Cavalorie Polonoise. Ils regagnèrent Hammerstein sans aucune perte.

Le Général Polonois les y suivit avec beaucoup de diligence, & les effraya tellement par sa célérité, qu'ils demandèrent sur le champ à capituler, mal-

<sup>(1)</sup> If y a des Historiens qui ne le font monter qu'à 1500 hommes.

GUSTAVE ADOLPHE. 349 gré tous les reproches, & toutes les remontrances de leurs Chefs.

La capitulation fut conclue le 15. d'Avril. Elle étoit des plus honteufes (t), puisqu'ils consentirent à livrer leurs armes, & à demeurer prisonniers & à discrétion.

Koniecpolsky ne retint que Streif, Teufel, & les autres Officiers; il renvoya tous les Soldats en Allemagne, après leur avoir fait prêter ferment, de ne pas fervir cette année & la suivante

contre le Rei de Pologne.

Gustave-Adolphe reçut la nouvelle de cet échec, sans témoigner aucun chagrin, n'étant pas sa coûtume de se livrer à des mouvemens de dépit pour des choses sans remede; il ne s'inquiètoit que des moyens de rétablir celles qui alloient mal. Les vents contraires, le retenoient en Suéde plus long tems qu'il n'auroit voulu; mais ensin le vent changea, & le Roi mit à la voile avec un renfort considérable. Son arrivée en Prusse changea bientôt la sortune de la guerre.

(1) Voy. Lengnich, p. 1991

Fin du Premier Tome.

# TABLE

DES

## MATIERES

Le Chifre Romain indique le Tome & l'autre la page.

#### ٨

Arboga. Eints tenus dans cette Ville. T. I. p. 32. Réglemens, statuts & résolutions extraordinaires de cette Assemblée. ibid. Administrateur de Magdebourg, (Chrétien, · Guillaume de Brandebourg) fon voyage en Suéde, II. p. 453. Son re our en Allemagne. 455. Souléve le peuple de Magdebourg, ibid. Ses exploits contre les Impérisux. 458. Est enveloppé dans le décret: de proscription, 271. Attaqué, blessé &. porté par terre dans la rue-longue, Ill. p. 248. Présenté à Tilly, & mal reçu de ce Généralissime, il lui reproche hardiment sa eruanté. 353. Emmené Prisonnier à Vienne, & ensuite à Neustadt, il change de Réligion, & sauve par-là sa liberté & peutêtre sa vie, 443.

Aldringer, dangereusement blesse à la tête.

IV. p. 185. Obscurité de sa naissance, sa patrie, sa fortune, 193. Prend Mantoue,

sa cruauté. & son avarice, 194.

Allemagne, agirée de troubles intestins, IL. p. 29. Origine de ces troubles, ibid & fuiv. Altemarck, lieu remarquable par la trève conclue entre les Rois de Suéde & de Pologne, IL. p. 258.

cause de l'Electeur Palatin à la bataille de Prague, II. p. 84. Est fait prisonnier. ibidi

Arisko Osropeta, jeune Moine Imposteur, qui se fait passer pour le Prince Démétrius, I. p. 104. Succès de son imposture & révolution qu'il cause en Moscovie, 156 & suiv.

Arbeim ou Arnimb, est chargé de la continuation du siège de Stralsond, II. p. 202.
Sa Patrie, ses voyages & ses avantures,
203. Commande le secours envoyé au Roi
de Pologne contre Gustave-Adolphe, 242.
Sa Lettre au Duc de Fridland sur le combat
de Stum, 251. Accusé de trabison par les
Polonois, 252. Quitte le service de l'Empereur & passe à celui de l'Electeur de Saxe.
356. Bat les Impériaux près de Limbourg,
111. p. 416. Marche en Silesse avec l'armée Saxonne; ses exploits dans cette partie, IV. p. 331.

Augsbourg, Etat de cette Ville, IV. p. 202; 203. Allegresse des habitans à l'entrée du

Roi de Suede, 211. & Juiv.

Batailles de Prague, II. p. \$3. De Fleurus
105. De Luther am Baremberg gagnée
par Tilly, 168. De Breitenfeld, ou de
Leipzig, III. p. 287. jusqu'à la p. 329. Exreur grossière du D. Hazte sur cette bataille, 289. à la note. De Lutzen; rélation
très-détaillée de cette grande action, IV.
395. & suiv.

Banner, (Jean) défait les Impériaux à Wans.

leben, III. p. 387.

Baudissin, l'un des meilleurs Généraux du Roi de Suéde est chargé d'une commission trèsdélicate & s'en acquitte avec succès, IL. p. 197. Estudente par les Po'onois, 192. Est détaché pour renforcer les troupes devant Colberg, 407. Ses exploits dans cette partie, 409. Desait un corps d'impériaux entre Bahne & Komig berg, 444. Fait massacrer tous les Croates, ibid. Payant de sa personne comme le mois dre So dat est fait prisonnier, & dégagé le moment d'après, III, p. 232. Ses exploits sur le Bas-Rhin, IV. p. 326. Est sur les su

Bavière, (Maximil en Duc & puis Electeur de)
fa naitlance, son éducation, son caractère,
Il. p. 70. Ses mariales, 72. Trois Electeurs
lui offrent leurs suffrages, & il les réfuse,
53. Entre en Bohème avec une puissante
armée & marche droit à Prague, 75. Gagne une bataille décisive devant cette Ville,
83. Ses négociations avec la France, III.
p. 365. Sa Lettre à l'Empereur au sujet de
Wallenstein, 434. Tâche d'amuser le Roi
de Suéde & réussit mal, IV. pag. 233. 65
suiv. Abandoque tout son pass aux Suédotà
& se retire vers Ratisbonne, 242. Maltraite cette Ville, 278. Se joint à Walfensien sous certaines conditions, 280.

Bayle, Reflexion fur un passage de ce Philofophe dans fon Discours Historique sur Gustave-Adolphe, I. p. 183, & ficio.

Bellin, Ministre de Brandebourg en Angleterre. II. p. 125.

Beerenwald ou Bernwald, petite Ville de la nouvelle Marche fameuse par l'alliance qui

y fut conclue enree Louis XIII. & Gustave-Adolphe, III. p. 38.

Bethlem-Gabor, époule la Princesse Cathérine de Brandebourg, I. p. 303. Abregé de l'Histoire de cet homme célèbre, 305. Et suiv. Bogistas XIV. Duc de Poméranie vient trouver le Roi de Suéde, II. p. 328.

Bobême, origine de la guerre, dont ce Royaume fut le théatre, & qui embrasa toute l'Allemagne, II. p. 32. Envahie par les Saxons. III. p. 401.

Berustus, Sécrétaire des Commandemens du

Roi Sigismond, II. p. 262.

Beris (Godenow) Ecuyer, puis Beau-Frère du Czar, I. p. 202. Fait périr le jeune Prince Démétrius, empoisonne le Czar son Frère & s'empare du thrône, 103. & suiv.

Bothwid (Jean) Chapelain du Roi de Suéde.

I. p. 336.

Brabe, (Libbe) jeune personne très-belle dont Gustave-Adolphe devient amoureux. L. p. 117.

Brabe, (le Comte) dépouillé de son Gouver-

nement de Stockholm, I p. 25. Brandebourg (l'Elefteur de) Edit de ce Prince

touchant les brigandages des Impériaux, II. p. 447. Envoie ses plus précieux meubles. & fes joyaux à Spandau, 440.

Braun, (Ulrich) récompensé par le Roi de Suéde pour sa bravoure, III. p. 53, 54.

Brigade Blanche, ce que c'étoit & exploit de cette troupe, II. p. 380.

Brinn, Ville & Forteresse de Moravie outre fes portes au Comte de Thurn, II. p. 48.

Brunswick, (Chrétien Duc de) frère cadet du Duc regnant de Brunswick - Wolffenbuttel, ravage la Westphalie, II. p. 150.

Buquoi, (Charles Bonaventure Comte de) est envoyé en Bohême pour y commander, II. p. 131. Répousse le Comte de Thurn de devant Vienne, 139.

C.

Cabelliau, Marchand Hollandois, fervice qu'if

rend au Roi de Suéde, I. p. 91.

Cagro. (Don Lucas) Général Espagnol mis en déroute par les Suédois, IV. p. 128.

Camérarius, seconde l'ambition de l'Electrice

Palatine, II. p. 51.

Canons de cuir bouilli. Description de ces célèbres machines, II. p. 22. Qui en sut l'inventeur, 23.

Chamb, Ville du Haut-Palatinat; avanture singulière arrivée en cette Ville, IV. p. 194.

Charles. Duc de Sudermanie, quatriéme fils de Gustave Vasa, prend l'administration des affaires de Suede, en attendant l'arrivée de son neveu. I. p. 21. Veut abdiquer la régence, 30. Convoque les Etats à Arboga, 32. Livre bataille à son neveu près de Hegebourg & la perd, 40. Fait la paix reprend les armes & se saisit de Calmar. , 41, 44, 45. Sa politique au sujet d'Uladistas son arrière neveu fils de Sigismond. 46. Aimé du peuple, il est surnommé Roi des Paysans, 36. Déclaré Roi de Suéde du confentement unanime des Etats du Royaume, 52. Se laisse emporter à la colère & fait une démarche peu sortable à sa dignité, 62. & suiv. Son traité avec le Czar Zusky eit la source des guerres de la Suéde avec la Moscovie, 112. Sa mort, 72. Caractère de ce Prince, ses Femmes, ses Enfans. 75.

Charles Philippe, Frère de Gustave-Adolphe, recherché par les Moscovites, qui lui offrent le trone des Czars, I. p. 115, & suiv.

Charnacé, Caractère de cet habile negociataur, II. p. 253. Ne quitte plus le Roi de Suéde, 268. Ses Négociations avec ce

Monarque, 202.

Christian ou Chrétien IV. Roi de Dannemarck. Pontrait de ce Prince, I. p. 59. Progrès de ses armes en Suéde, 62. Assiége Calmar & recoit une Lettre fort extraordinaire du Roi Charles de Suéde, à laquelle il fait une réponse non moins étrange. 62. Elfsbourg, laloux de la réputation de Gustave-Adolphe, II. p. 130. Préséré pour la guerre d'Allemagne, 139. Vient en personne ravitailler Stralfond. 128. Son traité avec le Roi de Suéde, pour la sûreté de la Mer Baltique. 206. Se laisse cagner par Wallenstein & confent de traiter de sa paix particulière avec l'Empereur, 212. Ebloui des offres de Wallenstein, il ne fait pas même mention du malheureux Prince, pour qui il avoit pris les armes, ni des Ducs de Mecklenbourg. qui s'étoient sacrissés pour lui, 216 Lettre à l'Empereur, 146. Est défait en bataille rangée par Tilly, 168. Estime que Gustave-Ado'phe faisoit de ce Roi. 275. Sa réponse au projet du Roi de Suéde d'attaquer l'Empereur, 208.

Christierne, Roi de Dannemarck; sa tyrannie & ses cruautés en Suéde, I. p. 6. Perd le Dannemarck & la Norwége, & est mis en

prison, 8.

Chistine, naissance de cette fameuse Reine, & particularité de cet événement, I. p 274.
Son éducation, 275. Ce qu'elle dit elle même touchant la Déclaration des Etats, 341. & suiv.

Congres, indiqué à Dantzig & pourquoi, If.

p. 275. Congrès de Lubeck, II. p. 218. Gustave-Adole phe y envoie des Ambaffsdeurs, ilid. Aftecdotes remarquables touchant cotte Affemblée. 220.

Cratz, Maréchal Général des Logis de l'Armée Impériale, cruel incendiaire, II. p. 442. & /uiv.

Creutzenach, pris par le Roi de Suede, IV.

p. 87 & 88.

Damme, Ville de Poméranie, occupée par les Suédois, II, p. 360.

Dampièr, (Henri Duval Comte de) reçoit un échec près des bois de Czaslaw, II. p. 44.

Dantzig, Description de cette Ville, I. p.

320.

Demmin, Description de cette Ville, III. p. 12. Affiégée & prise par le Roi de Suéde, 15.

Diete, extraordinaire tenue à Ratisbonne, II. p. 357.

Diète de composition, ce que c'étoit, II. p. 363. Digby, Envoyé en Ambassade à Ferdinand, Second, qui se moque de lui & de son maître, II. p. 07.

Dirkmann, (Arend) Donois de naissance & Amiral de Dantzig, II. p. 18. Bat l'esca-

dre Suedoise à plat couture, ibid.

Ebbe , voyez Brabe.

Edit de restitution. Ce que c'étoit, II. p. 225. Cause de grands mouvemens en Allemagne, 228.

Eggenberg, (le Prince d') ses Négociations avec le Duc de Fridland. IV p. 130 6 juiv. Elisabeth d'Angleterre. Electrice Palatine, sa coqueterie, son ambition. II. p. 51. Paroles singulières qu'on lui attribue, thid.

Bric, fis aîne de Gustave-Vasa, succede à

fon père, I. p. 13. Sa cruauté, ses fureurs, son étrange union avec une fille de la plus vile condition. 15.

Etats de Suede déclarent la jeune Princesse Christine qui n'avoit pas un an, héritière de la Couronne, & pourquoi, 1, p. 341.

Bienne Ministre de France en Bavière, est envoyé par le Duc de ce nom vers le Roi de Suéde & ponrquoi. IV. p. 233. Succès de sa négociation, 235. & fuiv.

Eveques. Leur puissance & seur ambition. L.p. 5. Appellent l'ennemi dans le Royaume &

· bouleversent l'Etat. p. 6.

Tabrenbach. Caractère de ce personnage. I. p. 187. Ses infidélités & ses trahisons, sa mauvaise conduite & sa fin tragique. 217. Falkenberg. (Theodoric de) est envoyé à di-verses Cours de la part du Roi de Suéde.

. Il. p. 267. Rerdinand : Archiduc de Gratz plus connu sous le nom de Ferdinand fecond Empereur. Sa naissance, fon éducation, ses vertes, & · fes vices. II. p. 33. Ef Juiv. Fait enlever Le Cardinal Klésel ou Glésel favori de l'Em-., pereur Matthias son oncle, 46. Eff suiv. Embarras où il se trouve à la mort de ce n Monaique ... 64. Son: caractere, 62. Ein -Empereure :33. Dévotion fingulière de se Prince so Ses profpérices, son of . dueil for simulation. 1072 Convoice me Diéte générale à Ratisbonne, 112. Y porte le dernier coup à l'Electeur Palatin. . 114. Buil cruel fulminé contre les Proces tans de ses Etats, 224. Autre édit encore s plus duringer, 226. Oblige Wallenkein h .; fe demettre du commondement général. 159. Veut quion lart la filez de straiftind. 205. Sa réponse au maniseste du Roi de Suéde, 352. Raute capitale qu'il commet, 464. Nouveaux embarras où il se trouve. 111. p. 427. Aveu qu'il fait au sujet de Wallenstein, 422.

Firmond. (Le Général Baron de) rend Roftock aux Suédois. III. p. 385. Est défait

par Banner, 987.

Francfort sur l'Oder, description de cette Ville. Asséée & prise d'assaut, III, p. 55.

& fuiv.

Prederic V. Electeur Palatin accepte la Couronne de Bohême. II. p. 51. Circonstance remarquable de son élection, 53. Il est désait devant Prague & son armée mise en déroute, 82. Paroles remarquables de ce Prince à un Officier qui l'accompagnoit dans sa suite, 91. Il se retire à Sedan. 208. Perd tous ses Etats & dignités, 98-Toutes ses esperances sont anéanties, 169. Fait de nouvelles tentatives pour appaiser son ennemi, & rejette généreusement les conditions honteuses que celui-ci veut lui imposer, 179. 180. Son épouse accusée d'avoir contribué à sa rusne, 151. Se rend à Francsort auprès du Roi de Suéde. IV. p. II.

Frédéric le Long, brave soldat Suédois. Son avanture avec le Comte de Tilly, III. p. 115. Fulde, (Jean-Bernard Schenk Abbé de) tué par les Suédois à la bataille de Lutzen, IV. p. 430.

G.

Gabor, (Bethlem) entre en Hongrie, 11.

Gardie, (sacques de la) est envoyé avec une Armée Suédoise en Moravie, I. p. 123. S'empare de Kexholm, ibid. Exitingen, pris par escalade, JV p. 344. Gramb Colonel; irrégularité de sa conduite sévèrement punie. III. p. 291.

Griphienalde ou Greiffienalde, description de cette Ville, III. p. 200. Affiégée & prise par les Suédois, 203.

Guerre, origine des guerres eptse la Suéde & la Moscovie, 1. p. 112.

į

Gustave-Adolphe, Sa naissance, I. p. 30 Traits de son Enfance, 49. Son éducation, 56. Est déclare Grand Duc de Finlande. 50. Est dispensé de la Loi de 1604. 78. Son couronnement est différé, 82. Sa prémière expédition contre les Danois, 87. Il fait la paix, 93. Est sensible aux charmes de la belle Comtesse de Brahe, 127. Ses exploits en Ingrie, 135. Son amour pour la justice, 127. Sa réponse à David Parzus, 143. Fait une paix avantageuse avec les Moscovites, 172. Son voyage secret en Ailemagne, 196. Fait de grands préparatifs pour attaquer le Roi de Polo-Parolt subitement avec sa flotte dans la rade de Dantzig, tandis que Sigismond entre par terre avec toute sa famille dans cette ville, 254. Arrive en Livonie avec une belle armée, affiège & prend Riga, 227. Sages mesures qu'il prend pour avoir en tout tems des forces formidables fur pied, 281. Avanture singulière au suite des duels, 290. Il entre de nouveau en Courlande, 296. Remporte une victoire complete sur les Polonois, 299 Vient fondre sur la Prusse, 306. Mécontent de Dantzig & pourquoi, 221. Prend Dirschau & Mean, 326. Est blessé d'un coup de mousquet au bas ventre. II. p. 5. Court risque d'être pris & enlevé, 7. Est de non-

veat mortellement bleffe, 12. Fermeté héroïque de ce grand Roi, & paroles remarquables qu'il dit au Chirurgien, 15. Défait l'armée Polonoile devant Dantzig. 24. Offre qu'il fait de venir au secours des Protestans d'Allemagne, 127. Glorieux Traité ou'il fait avec son ennemi le plus opiniaire. 161. Régle le gouvernement intérieur de fon Royaume, 206. Perd fon chapeau dans la mêlée, 246. S'abouche avec le Roi de Dannemarck, 274. Prend congé des Etats du Royaume, 299. Comparaison de son entréprise avec celle du Grand Scipion, 312. Publie un maniseste pour justifier sa descente en Allemagne, 204. Sa reponse à l'Empereur, 354. Ses progrès en l'oméranie. 316. & fuiv. Son traité avec la Ville de Magdebourg, 457. Echappe par sa valeur à une troupe d'assassins, 384. Assiège & prend Demmin. III. p, 15. Conclut un traité de subside avec la France, 39. Assége & prend Francfort d'assaut, 55. Marche au secours de Magdebourg, & démande pour cet effet les forteresse de Custrin & de Spandau. 84. Son entrevue avec l'Electeur de Brandebourg, 87. Se présente devant Berlin avec fon armée. 188. blie une apologie de la conduite touchant le desastre de Magdeboutg, 177. Humilité de ce Monarque, 1971. Court risque de pertr. 228. Rétablit les Ducs de Mechlenbourg, 241 Envole des Ambassadeurs à l'Affemblée de Leipzig, 73. Affiége & prend Landsberg, 92 Belle reponse qu'il fait à l'Electeut de Saxe, 292. Plaifanterie qu'il dit en se mettant en marche, ibid. Sa conill duite à latbataille de Breltenfeld, 907. & fuiv. Sa modellie après une figunde victoire.

toire, 325. Prend Erfurth en Thuringe. 339. Konigshoffen, 346. Accusé de n'avoir pas assez profité de sa victoire, 3321 Ses progrès en Franconie, 348. & suiv. Sur le Haut-Rhin, 440. & suiv. Entrée triomphante à Francfort sur le Meyn, IV. - p. 5. Pense être assassiné par un Moine d'Amberg, o. Passe le Rhin 23. Son ambition réfroidit ses alliés, 40. Ses démêlés avec l'Electeur de Trèves, 70. Sa Lettre au Duc de Lorraine, 28. Son séjour à - Mayence, 33. & suiv. Projet de pacification qu'il fait publier en Allemagne, 79. Proposition qu'il fait au Ministre de Brandebourg, 81. Entreprend de passer le Lech en présence de Tilly, 176. & suiv. Prend Rain & s'approche d'Augsbourg, 197. Assiége & prend Augsbourg, 200. Actes extraordinaires qu'il y fait, 209. & suiv. Honneurs rendus à ce Monarque par la Ville de Nuremberg, 164. Ses progrès en Bavière, 172. & suiv Danger qu'il court devant Ingolitadt, 225. Discours qu'il fait aux Ambassadeurs Danois, 231. Conversation vive avec St. Etienne, 233. & suiv. Générosité de ce Monarque envers la Ville de Munich, 247. Marche ausecours de Nuremberg, 289. Ses procedés généreux envers cette Ville, 207. Ses exploits prodigieux dans cette partie, 314. fuiv. Quitte les environs de Nurem. berg, 364. Vole au secours de la Sane. 376. Pieté & humilité de ce grand Roi. 386. Livre bataille à Wallenstein sans égard pour le nombre, 390. Dispositions pour cette grande action, 404. & faios Périt famiement, 413. Conjectures fur les Zome L

causes de sa mort, 415. & Suiv. Son Epitaphe, 447.

Gustave, Signification de ce mot en Suédois,

i. p. 32

Gustave-Vasa ou Gustave-Ericson, fils d'Eric-Vasa & de Cécile de la Maison de Sture, entreprend de délivrer sa patrie du joug étranger, 7. Equipe des flottes & rend la Suéde florissante, 9. Portrait de ce Héros, 13.

H.

Hamilton (le Marquis d') débarque en Poméranie avec un corps d'Anglois, III.p. 235. Sa magnificence & sa conduite peu agréable au Roi de Suéde 236.

Haizfeld, Colonel dans l'armée Impériale écrit une lettre pleine de ménaces au Magistrat de Stettin, II. p. 338.

Haubalt, prend Hanau par sa hardiesse & sa

deligence, III. p. 374.

Hesse, (Guillaume V. Landgrave de) Réponse hardie qu'il fait au Comte de Tilly, III. p. 215. Est le premier Prince d'Allemagne, qui conclut un traité de ligue avec le Roi de Suéde, 247. Ses exploits en Westphalie, 419.

Hildesbeim, Avanture tragi-comique arrivée chez les Jésuites de cette Ville, III. p. 216. Hoffkirch, (Laurent de) établi par Arnimb Commandant dans Prague, profane une statue célèbre par ses miracles, III. p. 315.

Holck, Colonel Danois défend Stralfond, II.
p. 205. Passe au service de l'Empereur,
461 à la note. Ravage avec Gallas l'Electorat de Saxe, IV. p. 344. & siv.

Horn, (Gustave) Feld-Maréchal Commande dans Stettin, IL. p. 409. Mandé par le Roi

A comment

& pourquoi, 412. Ses exploits en Franconie, IV. p. 71. Sa Lettre au Sr. de Treberes. 205. Ses exploits fur le Haut Rhin, 322.

Jacques I., Roi d'Angleterre, déclaration étrange qu'il fait à son gendre, II. p. 63'. & suiv. Gouverné par le Duc de Bukingham & celui ci par Conwai, 126. Simplicité & vanité de ce Monarque, 94.

Jean Casimir, Prince Palatin des deux Ponts chargé de l'administration des finances en

Suéde; son æconomie, II. p. 297.

Fean Duc d'Ostrogothie, procédé généreux de ce Prince envers Gustave-Adolphe son Coufin, I. p. 79.

Fean, second fils de Gustave-Vasa détrône son'

frère, I. p. 15.

Hésuites introduits en Suéde, par le Roi Jean & bannis par les Etats, I. p. 19, 20 Chassés de Riga, 243. De Braunsberg, 313. Perfécutent cruellement les Protestans de Bohême, III. p. 400. & fuiv. Chasses de Prague, III. p. 412.

Klesel ou Glesel Cardinal favori de l'Empereur Matthias, est enlevé & resserré dans une étroite prison. II. p. 40.

Knipbausen prend Wolgast. II. p. 389. 246,

Blesse & fait prisonnier. III. p. 8.

Koniecpolzky, Officier de réputation commande en chef l'armée Polonoise en Prusse. I. p. 345. L.

Tawenbourg (François Charles Duc de Sake) ses entreprises & ses succès. Il 463. Lech Riviere, IV. p. 178. Sentimens de divers historiens sur le fameux passage du

Lecb. 13. & suiv.

Lébeujen Sécrétaire de l'Ambassade de Suéde au Congrès de Lubeck, II. p. 220.

Leipzig assiégé & pris par Tilly. III. p. 282. Repris par l'Electeur de Saxe, 394. Diète tenue en cette ville. III. p. 25. & suiv.

Lesty s'empare de l'Île de Rugen. II. p. 291. Ligue Protestante, ligue Catholique. A quelle occasion se forment ces deux factions. II. p. 32.

Lorraine (Charlet IV. Duc de) fon équipée en Allemagne. III. p. 363. & fuiv. Sa réponfe à la lettre du Roi de Suéde IV. p. 31.

Lutzen. Description de cette petite Ville & de la plaine où se doma la sameuse bataille de ce nom. IV. p. 390. & suiv.

Migdebourg (La ville de) ses démôlés avec Wallenstein, II. p. 137. Fait un traité d'al-liance avec le Roi de Suéde, 457. Rélation exacte & détaillée du slège & de la ruine entière de cette puissante ville. III. p. 119. jusqu'a 185.

Mansveld (Ernest de) sa naissance. Entre auservice des Etats de Bohême. II. p. 42. Sesexploits, 46. & Suiv. Sa Mort, 170.

Marada: (Don Balthafar Comte de) son origine, sa fortune. III. p, 407. Abandonne Prague à l'approche des Saxons, 408.

Marie-Eleonore de Brandebourg, arrive en Suéde & est mariée à Gustave-Adolphe. II. p. 209 & fuiv.

Marine fille de George Mniczeck Palatin de Sendomir épouse le faux Démétrius, ses avantures, sa fin tragique I. p. 107.

Matthias (l'Empereur) prend la réfolution de ceder de fon vivant tous ses Etats à son neveu: suites funestes de cette résolution. Il p. 33. Sa mort 46.

Mecklenbourg, (Les Ducs de) retablis. III. p. 241. & fuiv.

Mniczesk (George) Palatin de Sendomir reçoit le faux Demetrius, le protége, & lui donne sa fille en mariage. I. p. 197. & suiv.

Mittendorff Deputé de Dantaig vers le Rois de Suéde. 4. 215.

Montagne (La) Officier françois au service du Roi de Pologne est décapité & pourquoi. II. p. 195.

Mouro (Robert) Ecossois, Entreprise hardie

de cet Officier. II. p. 392.

Moscovie. Etat de ce pays à l'avénement de Gustave-Adolphe au trône de Suéde. L. p. 101.

Monument élevé en mémoire du passage du Rhin par le grand Gustave, IV. p. 23.

Neu-Brandehourg pris d'affaur, pillé, & la garnison passée au fil de l'épée par ordre du Comte de Tilly, III. p. 7.

Nuremberg (La ville de) fait une reception magnifique au Roi de Suéde IV. p. 164 6 fuiv. Implore le fecours de ce Monarque, 288.

Oxenstierna (Axel) est choisi par le jeune Roi de Suéde pour présider à tous les bureaux. I. 83. Sa réponse aux Ministres Polonois, 278. Sa réponse aux Moi qui lui reproche d'être trop froid, II. p. 8. Papier qu'il envoie aux médiateurs contenant les conditions auxquelles son maître consent de s'accommoder avec l'Empereur 277. Ses sentimens sur la guerre d'Allemagne, 293. Ses exploits sur le Rhin, IV. p. 127. Oxenstierna (Le Baron Benoît) Gouverneur de la Prusse, I. p. 23.

 $\mathbf{Q}_{i}$ 

Oxenstierna (Gabriel) est envoyé en Ambassade en Angleterre, II. p. 141. & suiv.

Pappenbeim (Godefroi Henri Comte de) fa naissance, son éducation, II. p. 85. Recoit vingt blessures, la plûpart mortelles, à la bataille de Prague: son avanture avec un soldat Wallon, 87. Ses succès contre le Duc François de Saxe Lawenbourg, 463. Ses exploits sur le Weser, IV. p. 113. Lettre curieuse qu'il écrit au Duc de Bavière, III. p. 78. Blessé d'un coup de canon à la bataille de Lutzen, meurt le lendemain de la bataille, IV. p. 431.

Paræus (David) célèbre Théologien Calvinifte député vers Gustave-Adolphe & pour-

quoi, I. p. 141.

Pajcwaik, Ville médiocre sur l'Ucker attaquée par les Suédois, p. 389. Massacre de Pascwalck, 390, à la note.

Piecbarski detestable assassin, I. p. 211.

Phenomene vu à Stetin, II. p. 413.

Péralta. Ses rodomontades, III. p. 10.

Picolomini (Le Colonel) est force dans stargard par la brigade blanche, II. p. 379.

Protestans indiquent une assemblée générale de leur parti à Nuremberg, II. p. 31. Tiennent une Diète à Leivzig, III. p. 25.

Prusse, Description géographique de ce pays,
I. p. 311. & suiv.

Paritz ou Piritz, Ville de Pomeranie brûlée par les împériaux, II. p. 442.

Quinti Aligheri ou de Ponte Traitre infigne, H. p. 383.

Radziwil (Christofle) Petit Général de La tuanie vient au secours de Riga, L. p. 226.

Rhingrave (Otton Ludovic) amene un renfort de Suède, II. p. 193. Donne dans une embuscade, 245.

Richelieu sa politique à l'égard des Moines,

II. p. 232.

Riga, Capitale de la Livonie. Description de cette ville, I. p. 227. Se rend au Roi. de Suéde, 229.

Rbe. (Sir Thomas) sa Lettre au Chancelier

Oxenstierna, II. p 278.

Roban (Le Duc de) Anecdore peu croyable qu'il rapporte au sujet du Roi Sigismond, ll. 23.

Romanof (Michel Fæderowitz) est élevé au

trône des Césars, I. p. 128.

Rostock Ville de Mecklenbourg tombe par stratagême au pouvoir des Impériaux, Il. p. 403.

Roussel (Jaques) Démarche étourdie de cet A-

gent, IV. p. 220.

Ruden petite, mais remarquable Ile par 12 déscente du Roi de Suéde, II. p. 320.

Rusdorff. Ministre de l'Electeur Palatin. Conversation singulière qu'il a avec le Roi de Suede, I. p. 203.

Salvius (Jean) fon origine & sa fortune, T. I. 301.

Sapieba (Stanislas) ou le jeune sapielta Maré: chal de Lithuanie est défait près de Riga par Gullave-Adolphe, I. p. 203.

Sapieba (le vieux) Pere du précédent, commande en chef l'armée Polonoise en Courlande, I. p. 296. Perd la bataille de Wal. hoff, 299.

Savelli (Le Prince) son avarice, II. p. 395. Batte par le Roi de Suéde: 422. Rend la. chement Demmin, III. p. 15. Arrêté 3 Vienne & ensuite relaché, 16.

Saxe (lean George Electeur de) Entre en. Lusace à la tête d'une armée : exécution qu'il fait faire à Bautzen: traite les Bohêmes de rebelles, II. p. 73. Se brouille avec l'Empereur & pourquoi, p. 270. Reiette les demandes du Roi de Suède & est : cause du malheur de Magdebourg, III. paos. Déclaration qu'il envoye à ce Monarque, p. 276. Vivacité de ce Prince pour donner bataille à Tilly, 202. S'enfuit à vau-déroute avec son armée jusqu'à Eulembourg, 910. Recoit une lettre menacante du Comte de Tilly, p. 272. Réponse qu'il v fait, 267. Est forcé de se jetter entre les bras du Roi de Suéde, 272. Reprend Leipzig sur les Impériaux, p. 304. S'empare de Prague & de presque tout le Royaume de Boheme, p. 401. & Juiv. Saxons. Voy. Saxe.

Schallen (Samuel Weits de) Auditeur Général de l'armée du Roi de Suéde; avanture · singulière qui lui arrive, & dont il se tire comme par miracle, III. p. 63. & suiv.

Scultet (Abraham) fameux Ministre Calviniste détermine l'Electeur Palatin à accepter la couronne de Bohême, II. p. 61.

E 1

Schlechter Colonel Impérial défend très-bien Wolgast, II. p. 389.

Séni Astrologue du Duc de Fridland, ses prédictions, II. p. 367.

Sigismond, fils du Roi Jean est appellé à la couronne de Pologne du vivant de son Pere. I. p. 20. Déclaré déchu de ses droits au trône de Suéde par la Diète Générale de Nordkæping, p. 50. Ses machinations

contre Gustave Adolphe, p. 173. Manque d'être assassiné & par qui, p. 211. Epoufe tour-à-tour deux fœurs de Ferdinand, Il. p. 253. Vient commander en personne fon armée en Prusse, p. 327. Recherche la paix, 337.

Sirot, Fausseté des mémoires publiés sous le nom de cet Officier, II. p. 145, & suiv. à

la note.

Skytte. Particularités rémarquables de forrame bassade près le Roi de Dannemarck, I. p. 148.

Solms (Le Comte de) améne un corps de troupes au secours des mécontens de Bo. hême, 11. p. 45.

Solre (Le Comte de) Ambassadeur d'Espagne près le Roi de Pologne, I. p. 262.

Stade pris par les Suedois, IV. p. 123.

Stailman. Ministre du Roi de Suéde; succès de ses négociations à Magdebourg, II. p. 457.

Stettin. Capitale du Duché de Poméranie. Description de cette ville, 11.p. 225.

Sciernkiveld. ) Niklas ) Vice - Admiral de Suéde battu par les Dantzigkois prend un parti desespéré, II. p. 18.

Stralfond ou Stralfund. Ville Hanséatique affié-

gée par Wallenstein, II. p. 207.

Sture (le jeune) Administrateur de Suéde est. blesse à mort en combattant pour la liberté de sa Patrie, I. p. 6.

Suède. Description géographique de ce Rovaume, I. p. 4.

Suéde (La Reine de) vient joindre son Epoux.

à Francfort sur le Meyn, IV. p. 20. Sylva (Don Philippe de) Général Espagnol, ses rodomontades au sujet du Roi de S de, IV. p. 21.

Т. Pieffenbach se met à la tête des Protestans de Moravie & prend Niklashourg, II p. 67. Tilly (lean Tzerclas Comte de) sa patrie, sa naissance, son caractère, II. p. 75. Discours fingulier de ce Général au Maréchal de Grammont, 78. Comment nommé par le Roi de Suéde, 81. Défait le Margrave de Bade Dourlach en bataille rangée, p. 102. Prend Heidelberg d'affaut & s'empare de la belle Bibliotheque de l'Université. p. 109. Remporte diverses victoires, 103. 120. Leve le siège de Nienbourg; 1641 Défait entièrement le Roi de Dannemarck à Luter am Bahrenberg, 168. Proposé & · accepté pour succéder à Wallenstein, 364. Discours remarquable qu'il tient à la Diéte de l'Empire, 407. Assiége & prend Neu-Brandebourg d'assaut, IH. p. 7 Assége Magdebourg, III. p. 77. Horrib'es cruautés qu'il permet contre les habitans de cette malheureuse Ville, 143. & suiv te au malheur des Protestans, p. 183. Demandes qu'il fait au Landgrave de Hesse's 215 Lettre menacante qu'il écrit à l'Electeur de Saxe, 262. Assiége & prend Leip. zig. 282. Perd la bataille de Breitenfeld. est blessé, meurtri, contusionné, & sur le point d'être emmené prisonnier, 315. Ses regrets sur les ordres qu'il reçoit, 356. Blesfé mortellement, IV, p. 185. Sa mort, ses bonnes & ses mauvaises qualités, p 191. Thorn ses Fauxbourgs, Emportés par les Sué-· dois , II. p. 239 Thortlein (Madame) Maîtresse de Wallenstein. 1 II. p. 360.

Torquato di Conti, commande en chef en Pomeranie pour sa Maj. Imp. y commet degrandes cruautés, II. p. 374. Conspire contre la vie du Roi de Suéde par le moyen d'un assassin de sa nation, 383. Son avarice sordide, 394. Attaque Stettin & est repoussé avec perte, 405. Quitte le commandement & se retire, 424.

Tott (Le Colonel Acatius) entouré d'ennemis se fait jour avec autant de courage que de bonheur, II. p. 24. Chasse les Impériaux

de Rostock, III. p. 381.

Traite entre Gustave-Adolphe & Bogislas XIV. Duc de Poméranie, II. p. 339 Entre le même Monarque & la France, Voyez Béerenwald ou Bernwald.

Trève Entre les Suédois & les Moscovites

pour deux ans, L. p. 132.

Thurn, (Henri Mathias Comte de) ou le Comte de la Tour, Bourgrave de Carlstein, " Lieutenant - Général, & le plus grand Seigneur de Bohême, fait dresser les articles de la confédération & léve le premier l'étendard de la liberté, II. p. 38. Suite de ses entreprises, p. 41. & suiv. Tristes objets qu'il voit sur le pont de Prague, Ill. p. 413. Iburn (Le jeune Comte de) fils du précédent

prend la Ville de Neubourg en Prusse. II. p. 196. Sa mort. p. 201.

Tladislas fils ainé de Sigismond Roi de Polagne, fait sa prémière Campagne sous le Rei son père, II. p. 319.

Nallenstein (Albert Wenceslas Eusebe Baron puis Comte de) & enfin Duc de Fridland & de Mecklenbourg. Sa naissance. II. p. 147. Son éducation, avantures de sa jeunesse, sa religion, p. 148. Portrait de cet homme si célèbre, p. 152. Ses viss-

tes projets, 185. Paroles singulières of il s'emporte, 100. Lettre qu'on lui attribue, 243. Soupconné d'aspirer à la Dignité Electorale, 360. Sa fermeté dans sa diferace, 366. Sort de Prague à l'approche des Saxons, III. p. 405. Conseil trèsremarquable tenu fur son sujet, p. 424. Refuse d'aller à Vienne, 429. Réponse sière qu'il fait aux offres de l'Empereur, 431. Léve une nouvelle armée, 433. Ses propositions à l'Electeur de Saxe, IV. p. 151. Reprend Prague & presque toute ta Rohême sur les saxons, p. 156. A quelwes conditions il consent de joindre ses forces à celles du Duc de Bavière, p. 280. Son plan à l'égard du Roi de Suéde, 284. Ses ravages & fes cruautés, p. 365 Marche en Saxe & pourquoi, 375. Ses dispositions à la bataille de Lutzen, p. 398.

Wanes ou Vanes Ministre d'Angleterre suspect

au Roi de Suéde, III. p. 230.

Wangler (Le Colonel) rend Leipzig. Voy.

Leipzig.

Wrangel. Action hardie de cet Officier, II. p. 200. Bat les Polonois & insulte les Fauxbourgs de Thorn, p. 239. Mis aux fere avec le Général Tott & pourquoi, I. 290.

Wurmbrand (Melchior Baron de) Inventeur des fameux canons de cuir bouilli, II. p. 23. Wurtemberg (Le Duc de) leve une armée de huit mille hommes & se joint aux Suédois, IV. p. 134.

Zusky ou Sasky Czar de Moscovie céde la Carelie à Charles IX. Roi de Suéde, L. p. 112.